

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



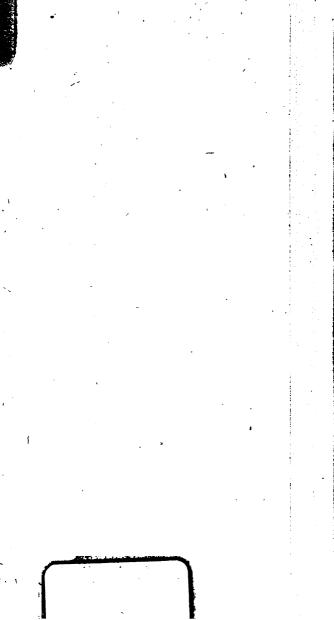

Academie

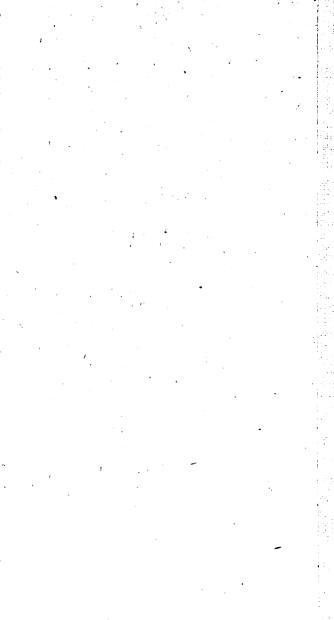

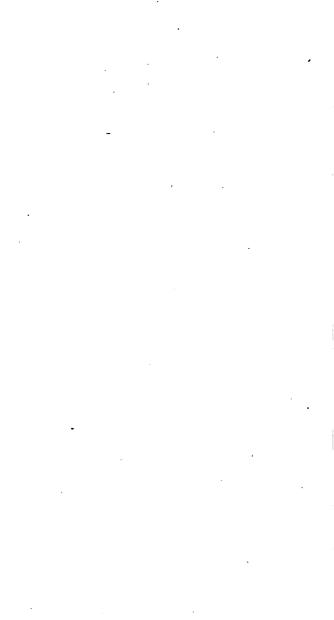

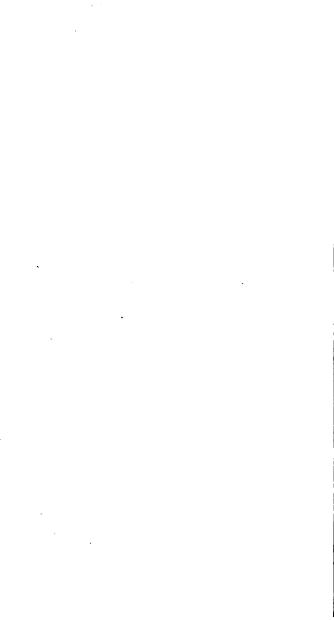

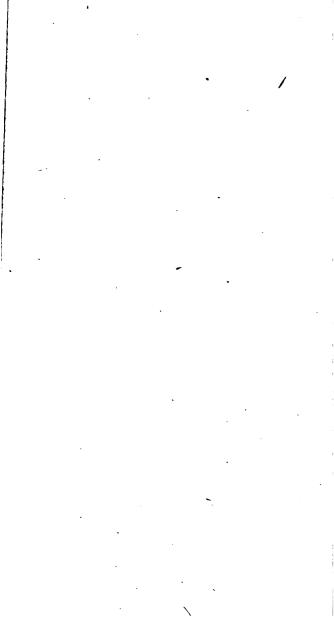

## ACADÉMIE UNIVERSELLE

DES JEUX.

# MIMMADA

NO KINDONNIKI

TUTE EET

## A CADÉMIE

### UNIVERSELLE

## DES JEUX,

Contenant les Règles des Joux de Cartes permis; celles du Billard, du Mail, du Trictrac, du Revertier, etc. etc.

Avec des Instructions faciles pour apprendre à les bien jouer.

#### NOUVELLE EDITION,

Augmentée du Jeu des Echecs, par PHILIDOR; du Jeu de Whist, par EDMOND HOYLE, traduit de l'Anglais; du Jeu de Tre-sette, du Jeu de Domino, de l'Homme-de-Brou, etc. etc.

AVEC FIGURES.

#### TOME TROISIÈME.



#### ALYON

Chez BALLANCHE père et fils, Imprimeurs-Libraires, aux Hasses de la Grenette.

An 10. - 1802.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

97105A
ASTOF, LEMOX AND
FILDEN FOUNDATIONS
R 1823 L



#### JEU LΕ TRICTRAC,

Avec une Table alphabetique des termes de ce Jeu.

#### CHAPITRE PREMIER.

Instruction preliminaire sur le Jeu du Trictrac.

CE Jeu tire son nom du bruit qu'on fait en

y jouant.

Quinze dames de chaque côté, de deux couleurs différentes; deux dés, trois jetons pour marquer les points, et deux fichets pour mettre dans les trous qu'on gagne, servent à jouer au Trictrac.

On ne joue que deux : ce sont les Joueurs euxmêmes qui mettent les des dans leurs cornets,

On commence cen Jeur par faire chacun : trois I piles \* de dames, qu'on pose sur la première fliche \* du Tricerac, de façon que celui pour qui l'on a de la considération ait. les ... siennes à la droite. Les da nes blanches passent pour être plus honorables ; cependant lorsqu'un homme joue avec jude dame sail lest d'usage es :.. de la politesse de lui donner les poires.

Tome III.

Tous les mots qu'on verra ici suivis d'une étoile, a nt ceu d'at l'explication se trouve, par ordre alphabétique, dans Chap. Vill de ce Traité.

Par le même principe, on donne le choix des cornets, et on présente le dé à la personne pour qui l'on doit avoir de la déférence, afin de tirer à qui l'aura. Celui qui a de son côté le dé qui marque le plus haut point, gagne la primauté, et joue les points de ce premier coup.

Les nombres dissemblables, comme six, cinq, quatre et trois, etc. sont appelés simples\*. Ceux qui viennent égaux, comme deux six, deux cinq, deux quatre, etc. sont appelés doublets \*.

Chaque doublet se nomme différemment: les deux as, beset: les deux deux, double deux; les deux trois, ternes; les deux quatre, carmes; les deux cinq, quines; et les deux six, sonnés.

D'abord il est à propos, suivant ce que portent les dés, de jouer deux dames de ses piles sur les flèches qui répondent aux nombres de ces mêmes dés, cé qu'on appelle abattere du bois \*; on joue autrement, si l'on veut, en n'abattant qu'une dame, ce qui se dit jouer tout d'une \*: la même chose se pratique à l'égard de tous les autres nombres qu'on peut exprimer en jouant tout d'une, si vous en exceptez sonnés, et six cinq, qu'on doit abattre absolument, parce que les règles du Jeu ne permettent point de mettre une dame seule dans son coin de repas\*, encore moins dans celui de l'adversaire.

Il est presque toujours de l'intérêt du Joueur de commences par faire des cases \*. On commence d'abord à cases dans la première table \*, où les dames sont en piles; on passe ensuite dans la seconde, où est le coin de repos.

Quand on love, ses damés, on ne doie jamais compter les flèches d'où elles partent, sois

DU TRICTRAC. qu'on abatte du bois, ou qu'on joue les dames abattues.

La marche \* s'apprend facilement, en observant que le nombre pair va toujours de flèche blanche en flèche blanche, et le nombre impair de flèche blanche en flèche verte, et également de flèche verte en flèche blanche.

La partie de Trictrac, autrement dite le tour \*, est de douze trous. A mesure qu'on les prend, on les marque sur les bandes \* du Trictrac, trouées des deux côtés vis - à - vis chaque flèche. Si l'un des Joueurs les prend de suite sans que l'adversaire en ait pris aucun, cela s'appelle gagner une partie bredouille \* : cependant elle ne se paye double, que quand les Joueurs en sont convenus avant de commencer.

Il faut, pour marquer un trou, avoir ga-gné douze points; les points que l'on gagne se marquent avec les jetons, au bout et devant les flèches du Trictrac; savoir, deux points devant la flèche de l'as, quatre points entre la flèche du trois et celle du quatre, six points contre la bande de séparation devant la flèche du six, huit points dans la seconde table près de la bande, dix points devant la flèche du dix ou près de la bande du fond à l'égard des douze points qui font le trou; partie simple \*, ou double, ils se marquent avec le fichet sur la bande du Trictrac, à commencer du côté où les dames sont en piles.

Le premier qui marque ne se sert que d'un jeton; quand il a gagné douze points sans être interrompu par l'adversaire, il mar-

que deux trous, ce qui se nomme partie breduille.

Celui qui gagne des points en second, les marque avec deux jetons; quand il en prend douze sans interruption, il marque de même deux trous partie bredouille : lorsqu'il est interrompu, l'adversaire, en marquant les points qu'il gagne, lui ôte un de ses jetons, ce qui s'appelle débredouiller \*. Il est de la bienséance de se débredouiller soi - même, sans attendre que l'adversaire le fasse. Pour lors, celui qui parvient le plutôt au nombre de douze points, ne marque qu'un trou, ce qui s'appelle partie simple.

Le Joueur qui marque un ou deux trous, non-seulement efface tous les points qu'avait l'adversaire avant le coup de dé, mais encore, s'il juge à propos de tenir, conserve ce qu'il a de points au-delà de douze pour le trou. Il peut cependant arriver que du même coup l'adversaire soit battu à faux \*; pour lors, il marque de son côté en bredouille les points

qui lui sont donnés.

Celui qui a gagné un ou deux trous de son de, a la liberté de s'en aller\*, c'est-à-dire, de lever les dames, qu'il empile de nouveau pour recommencer à les abattre, et faire de nouveaux pleins \*, jusqu'à ce que l'un des deux ait gagné le tour ou la partie complète du Trictrac: en s'en allant, il ne conserve aucun des points qui lui sont restés : de même il efface ceux de l'adversaire, qui ne marque jamais, qu'après le coup joué, ceux qu'il gagne battu à faux, autrement dit par Jan qui ne peut \*. Si au contraire les points qu'il

gagne et qui lui font marquer le trou, proviennent du dé de l'adversaire, il ne peut s'en aller, et il conserve tous les points qui lui restent au-delà des douze qui lui ont fait marquer le trou.

#### CHAPITRE II.

#### Des Jans.

O N compte huit jans au jeu du Trictrac.

Le 1 est le jan de trois coups.

Le 2 le jan de deux tables.

Le 3 le contre-jan de deux tables.

Le 4 le jan de méséas.

Le 5 le contre-jan de méseas.

Le 6 le petit jan.

Le 7 le grand jan.

Le 8 le jan de retour.

#### Du jan de trois coups.

Le jan de trois coups, autrement dit, jan de six tables, se fait quand en trois coups, en commençant la partie et toutes les fois qu'on recommence, après avoir levé toutes les dames, on abat six dames de suite; savoir, cinq dans la première table, et une dans la seconde à la première flèche; en observant qu'on n'est point obligé de faire ce jan, si on ne veut: il suffit qu'on ait amené du troisième coup le nombre convenable, pour qu'il

6

vaille quatre points; et pour lors on fait la case qui paraît la plus avantageuse dans la table du grand jan, de deux des quatre dames abattues dans la table du pesie jan:

#### Du Jan de deux tables.

Le jan de deux tables se fait quand on n'a que deux dames abattues, l'advetsaire n'ayant point son coin \*, et que les nombres des dés du Joueur vont, l'une, de l'une de ses dames à son coin, et l'autre, de son autre dame à celui de l'adversaire; ce coup vaut quatre points par simple, et six par doublet; et on abat d'autres dames des piles; car on ne peut prendre son coin, qu'en y mettant deux dames à la fois; et on ne peut en mettre une, ni deux, dans celui de l'adversaire.

Chaque Joueur peut faire ce jan une fois seulement; et le premier qui le fait n'empêche pas le second de le faire après, pourvu qu'il n'ait aussi que deux dames abattues, que les deux coins soient vides, et que les nombres de ses des aillent, l'un, d'une de ses dames à son coin, et l'autre, de son autre dame à celui de son ad-

versaire.

#### Du Contne-jan de deux tables:

Le contre-jan de deux tables se fait quandle Joueur n'a que deux dames à bas, et l'adversaire son coin; l'un des nombres de ses dés va, de l'une doses dames à son coin; et l'autre nombre, de son autre dame au coin de l'adversaire; pour lots il perd quatre points par simple, et six par doublet.

#### Du Jan de méséas.

Le jan de méséas se fait, lorsqu'ayant pris son coin sans avoir d'autres dames abattues. l'adversaire n'ayant pas le sien, on amène un ou deux as : ce coup vaut, dans le premier cas, quatre points, et six dans le second, par doublet.

#### Du Contre-jan de méséas.

Le contre-jan de méséas est rare: il se fait quand le Joueur ayant son coin, sans avoir d'autres dames abattues, et l'adversaire le sien, on amène un, ou deux as; auquel cas on perd quatre ou six points.

#### Du petit Jan.

Le petit jan, ou petit plein, se fait dans la première table où sont les piles de dames en commençant : on le fait assez commodément, quand on n'amène que du petit jeu, comme beset, deux et as, trois et as, etc.

Pour peu que les dés amènent du gros, il

ne faut pas s'y arrêter.

Quand on remplie\* d'une façon par simple, ce coup vaut quatre points, et six par doublet : si on remplie de deux façons par simple, on gagne

huit points, et par doublet, douze points.

On peut aussi templir de trois façons; en qui vaut autant que le double doublet, c'est-à-dire,

douze paints.

Il est de la prudence, quand on a gagné un ou deux trous de son petit jan, de san aller,

particulièrement lorsque l'adversaire a son jeu bien avancé, c'est-à-dire, beaucoup de dames dans sa seconde table, avec lesquelles il battrait \* celles que le Joueur aurait découvertes, et son coin, s'il avait le sien; et le forcerait de passer l'une de ses dames dans la table de son petit jan, où elle serait battue, et pourrait empêcher, ou du moins ôterait la facilité de faire le grand jan, parce qu'on aurait une dame de moins.

On ne peut, pour conserver son petit jan, prendre son coin de repos par puissance, en jouant quines pour sonnés; les règles de ce jeu étant qu'on ne doit point prendre son cain par puissance, quand on peut le prendre par effet \*. On est donc obligé de rompre \*, à moins qu'il n'y air passage libre \* dans la table du grand an de l'adversaire, pour passer dans celle de son petit jan; encore ne peuton y passer, que dans le cas où il ne peut plus faire son petit an, ou petit plein. Celui qui s'en va, a le de pour recommen-

cer.

#### Du grand Jan.

Le grand jan se fait dans la seconde table, et se nomme aussi grand plein: quand on remplit d'une façon par simple, on gagne quatre points; de deux façons par simple, huit points; et de trois façons, douze points: points:

D'une façon, par doublet, six points; de deux façons, ou double doublet, douze points: on ne peut remplir de deux ni de trois façons, que lorsqu'il ne s'en faut qu'une dame qu'on

ait son plein.

DUTRICTRAC. 9. On appelle, remplir d'une façon, quand on ne peut mettre, sur la dame qui est la seule découverte \* dans la table du grand jan, qu'une seule des autres dames, quand même on rassemblerait les nombres des deux dés...

On remplit de deux façons, quand on peut mettre deux dames sur celle qui est découverte, c'est-à-dire, amenant cinq et as, on peut remplir du cinq, et de l'as séparé-

ment.

Enfin, remplir de trois façons, est quand on peut mettre trois dames sur celle qui est découverte, une de chacun des points des dés séparément, et la troisième des points des deux dés joints ensemble; ce qui arrive, par exemple, quand on amène cinq et as, et qu'on remplit de l'as, du cinq, et du cinq et as.

Amenant quatre et trois, on peut aussi remplir de trois façons: du trois, du quatre, et du quatre et trois, et ainsi des autres nom-

bres.

Remplir par doublet d'une façon, est, quand on ne peut mettre qu'une dame sur celle qui est découvette, en rassemblant même les points des deux dés: on peut aussi remplir par doublet de deux façons, autrement dit par double doublet, amenant ternes, et remplissant du trois et du six; ou bien amenant double deur, et remplissant du deux et du quatre, Cette explication doit aussi servir pour le petit jan et le jan de retour.

Pour se procurer l'avantage de remplir de plusieurs façons, il est bon de mettre une dame seule sur l'une des flèches du grand joni,

lorsqu'il ne reste plus que cette demi-case \* à faire, et principalement lorsque l'adversaire n'a rien, ou trop peu de points, pour qu'il puisse, quelque de qu'il amène, gagner le trou.

En d'autres circonstances on doit en user de même, pour ne pas perdre son jeu, au risque de donner un ou deux trour à l'adversaire, avec lesquels il s'en va; c'est ce qui

saire, avec lesquets il s'en va; c'est ce qui s'apprend en jouant.

Quoiqu'on remplisse de deux ou de trois facons, et que les dames aillent ou portent sur la même, on n'est cependant pas obligé de les y jouer; il suffit d'y en mettre une à son choix, et des trois autres on joue celle que l'on veut, qu'on place convenablement à son jeu, soit pour se faire donner des points, en se faisant battre à faux, ou éviter qu'on m'en de couprant.

n'en donne, en se couvrant.

Après que le jan ou plein est fait, autant de fois qu'on joue les des et qu'on le conserve \*, on gagne et on marque quatre points par simple, et six par doublet; il en est de même du petit jan et du jan de resour; et il est de la prudence, quand on voit que rson jeu s'avance trop, et que celui de l'advetsaire est plus beau, ou se préparé à le de-venir, de s'en aller; autrement on pourrait être enfilé\*, et perdre la partie, quand même l'adversaire n'aurait pas encore pris un trou.

qu'on a de reste, et qu'on a un jeu fort avancé, il faut ôter la dernière dame qui est dans la la table du petit jar, afin que l'adversaire ne la baue point à faux, qu'on puisse achever le p U T R I C T R A C. 11
tron le coup suivant, et s'en aller. En usant
de cette précaution, on a encore l'avantage,
qu'en amenant six cinq, six quatre, etc. faute

de six à jouer, on conserve le plein, et on gagne quatre points pour achever le trou.

Si cependant le jeu de l'adversaire est plus passé, il faut tenir; et pour lors il marque deux points pour le six qu'on n'a pu

jouer.

Jouer.

Observez qu'on est obligé de rompre le plein, lorsqu'on amène un nombre qu'on ne peut jouer dans ses tables, s'il y a du jour dans la table du grand jan de l'adversaire, pour passer dans celle de son petit jan. On doit pour lors jouer la dame de l'une des cases, qui va directement à ce passage, en comptant les points de l'un des dés, et la mettant dans la table de son petit jan, à la fliche al alle un en comptant les points des flèche où elle va, en comptant les points des deux des ensemble : bien entendu que cette flèche soit vide; car s'il y avait une dame, en la battrait, on ne pourrait y mettre une autre dame, et par conséquent on né serait pas obligé de rompre. obligé de rompre.

On est quelquesois obligé de rompre par le coin de repos, lorsque l'adversaire ne peut plus faire son grand jan ou grand plein, et que sa sixième flèche, où vont ces deux dames, par un sonnés, est totalement vide.

Après avoir rompu l'on peut réfaire son plein; ce qui vaut quatre points par simple, remplissant d'une façon; huit points, de deux, aussi par simple; et douze points de trois façons: six points par doublet, et douze

LE JEUpoints par double doublet. Ce coup est assez

Il arrive quelquefois qu'un Joueur est enfilé sans qu'il y ait de sa faute, quand les dés lui sont totalement contraires, et qu'il ne peut faire son plein. Cet événement est l'effet du hasard.

Du Jan de retour.

Le jan de retour se fait dans la table du petit ian de l'adversaire, où étaient ses dames en piles quand on a commencé la partie. en remplissant; et tant qu'on tient, on gagne, et on marque comme aux deux jans précédens.

On ne peut, à ce jan, quand il ne reste plus qu'une demi - case à faire, être censé remplir de trois façons, si on a encore son coin de repos, quand même les deux autres dames, et l'une de celles du coin iraient juste sur cette demi-case, On ne remplit pour lors que de deux façons, parce que les deux dames du coin ne peuvent en sortir séparément; et il arrive souvent que, faute de les avoir sorties à temps, on est obligé de rompre et de passer les autres dames, sans espoir de pouvoir remplir.

Il est probable que lorsqu'on fait le jan de retour, l'adversaire n'y a plus de danes. Par cette raison, le Joueur n'ayant pas à craindre d'y être battu, doit étendre les siennes, en commençant par faire des demi-cases.

La case du coin y est égale aux autres, ainsi on peut la faire à deux fois.

Quand toutes les dames sont passées dans cette table, on lève, c'est-à-dire, on met hors du Trictrac \* les dames qui battent juste sur la bande , en commençant toujours par les plus éloignées, n'étant permis de lever que celles qui ne se peuvent jouer, et de ne point jouer tout d'une, à moins que ce ne soit pour conserver le plein.

Celui qui a levé le premier, gagne quatre points, si son dernier coup est simple; si c'est un doublet, il gagne six points, lesquels lui restent, ainsi que le dés pour recommencer, et il oblige l'adversaire à lever aussi ses dames,

quand même il aurait encore son plein.

On est dans l'usage, quand deux Joueurs ont rompu, et qu'il n'y a plus lieu de douter qui doit avoir levé le premier, que celui qui a le moins de dames à lever tire pour le dernier coup, d'accord avec l'adversaire, afin de savoirsi les nombres de ses dés seront par simple ou par doublet.

The privilege de ce jan, est de compter la bande pour une flèche; par conséquent, si l'un des Joueurs ayant son plein, n'a p'us qu'un six à jouer, et qu'il amène six et as, il conserve encore, parce qu'en comptant la bande pour une flèche, il joue sa dame sout d'une, hors de la table, et de même quatre et trois, ou cinq et deux; mais il ne lui est permis de jouer ce coup, sous d'une, qu'en faveur de la conservation de son Pleis.

#### CHAPITRE III.

Des dames battues dans les différentes Tables.

Dames battues dans la Table du grand jan.

CHAQUE dame battue dans la table du grand jan de l'adversaire, vaut deux points lorsqu'on la bat d'une façon par simple, quatre points quand on la bat de deux façons, et six points si on la bat de trois façons. Ainsi, amenant cinq et trois, on peut la battre du trois, du cinq, et du cinq et trois. C'est à quoi on doit bien prendre garde.

Quand on la bat par doublet, d'une façon, on gagne quatre points; et huit, de deux façons, qu'on nomme double doublet. Cette seconde est quand on amène deux quatre, et qu'on la bat du quatre, et double quatre, qui

font huit; ainsi des autres doublets.

Il faut faire attention que, d'un seul coup de dé, on peut battre quatre dames et plus, de celles que l'adversaire a découvertes, tant dans sa table du grand jan, que dans celle de

son petit jan.

Pour battre les dames de l'adversaire, le Joueur peut, en comptant des siennes, se reposer \* sur lui, comme sur l'une des flèches vides de l'adversaire, ou sur celles où il n'a qu'une demi-case; avec cette différence, qu'on ne peut se reposer sur aucune demicase de l'adversaire pour passer au jan de

DUTRICTRAC. 15 retour. Pour cet effet, il faut que la flèche soit totalement vide, au lieu qu'une dame seule sur cette flèche, est un vide sur lequel on peut se reposer pour battre plus loin.

#### Dames battues dans la Table du petit jan.

On a déjà dit que la table du petit jan était celle dans laquelle sont les piles en commençant: chaque dame qu'on y bat par simple, vaut quatre points, et six lorsqu'on la bat par doublet.

Il faut observer que dans cette table on ne peut battre aucune des dames de l'adversaire de deux, ni de trois façons, qu'on n'ait une ou plusieurs dames passées dans la table de son grand jan; ce qui arrive quand on a tenu au grand plein. Il en est de même quand on a tenu au petit plein, et qu'on a été obligé, pour le conserver, de passer une dame dans la table du petit jan de l'adversaire; auquel cas on peut battre ses dames de deux ou de trois façons. Chaque dame qu'on y bat de deux façons, vaut huit points par simple, et onze points par doublet; mais des coups sont extrêmement rares.

#### Dames battues dans les Tables de retour.

On peut encore battre les dames de l'adversaire, dans sa première et seconde table, lorsqu'il les y a passées pour faire son jan de retour, ou qu'il a été obligé de les y passer pour conserver son grand plein ou grand jan, de même que son petit jan; et pour lors

on gagne, comme il a été dit dans les tables du grand et petit jan.

Jean qui ne peut, ou battre à faux.

Battre à faux ou jan qui ne peut, est la même chose: chaque dame qu'on bat à faux dans la table du grand jan de l'adversaire, lui vaut deux points par simple, et quatre par doublet; et dans la table de son petit jan, quatre points par simple pour chaque dame battue à faux, et six points par doublet.

On bat à faux dans cette dernière table, quand les dames de l'adversaire, où répondent l'un et l'autre des points des dés séparément, sont couvertes, et que celles de la table de son petit jan, où vont les mêmes points joints

ensemble, sont découvertes.

On se sert encore de ce terme de jan qui ne peut, pour le coin battu à faux, comme pour une dame qui ne peut être jouée.

#### CHAPITRE IV.

#### Du coin de repos.

CE coin est bien nommé, coin de repos: tant qu'on ne l'a point, on est très-exposé à être battu lorsque l'adversaire a le sien, et particulièrement bien des dames dans la table de son grand jan, soit cases ou demi-cases; il ne faut donc pas négliger de le prendre, dès qu'on en trouve l'occasion favorable.

DUTRICTRAC. 17 Pour cet effet, il est bon de se conserver, 26tant qu'on le peut, une ou deux dames sur la la cinquième flèche du petit jan, qu'on appelle le coin bourgeois\*, afin d'avoir des six à jouer

pour prendre ce coin de repos.

Celui qui le prend le premier, peut battre celui de l'adversaire; et il le bat effectivement, lorsqu'ayant des dames dans la table de son grand jan, soit cases ou demi-cases, les nombres des des vont l'un et l'autre, de deux de ses dames, directement au coin de l'adversaire: ce coup par simple vaut quatre points, et ax par doublet; mais on ne peut battre le coin de l'adversaire, d'un ou deux as, qu'on n'ait une ou deux dames en surcase \* sur le sien.

Il faut observer que quand on n'a point son coin, ni l'adversaire le sien, on peut le prendre par puissance; c'est-à-dire, quand on amène six cinq, on le prend par cinq et quatre; de même quand on amène quatre et deux, par trois et as, etc.: mais il n'est permis de le prendre par puissance, que quand on n'a point de dames avec lesquelles on puisse le prendre par effet; et comme on pa part par effet. prendre par effet; et comme on ne peut prendre son coin qu'en y mettant deux dames à la sois, de même on ne peut les en ôter pour passer dans les tables de l'adversaire, et y faire le jan de retour, que toutes deux ensemble; et pour chaque dame qu'on ne peut jouer, on perd deux points; c'est ce qui s'apprend facilement en jouant.

#### CHAPITRE V.

#### Des combinaisons des dés.

Pour connaître les coups qui sont pour ou contre soi, il est à propos de savoir combien il y a de combinaisons des deux dés, afin de s'en garantir dans les circonstances critiques, ou d'en tirer avantage dans les occasions où l'on peut avancer ses dames, pour les faire battre à faux par l'adversaire.

On sait par expérience qu'il y a trente-six combinaisons des deux dés; savoir, vingt-une sensibles et réelles, et quinze réelles insensi-bles, comme il est expliqué ci-après.

Le sept, qui est le milieu des dés, a le plus de combinaisons; il arrive de six façons, et par consequent il a six combinaisons à lui seul, en y comprenant les réelles insensibles.

#### EXPLICATION.

| Le sept arrive de six façons, ci S et 6 de chacun 9 et 5 id. 10 et 4 id. | 6 5 4 3 3 | facons<br>id.<br>id.<br>id.<br>id. |   | et a | 6 8 6 4 | id.<br>id.<br>id.<br>id. | nbinaisons.<br>ensemble.<br>id.<br>id.<br>id. |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|---|------|---------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| -13 et 2, ainsi que tous les<br>doublets                                 | I         | id.                                | • |      | 2       | id.                      | id.                                           |

On peut faire une autre preuve, en mulsipliant les points d'un de, qui sont six,

Preuve : . . 36

avec les points de l'autre dé, qui sont aussi six, et on trouvera que six fois six font trente-

six.

Puisque le sept a le plus de combinaisons, il est constant qu'il doit arriver le plus sou-vent; c'est pourquoi il est à propos de découvrir la dame où va ce nombre, en comptant du coin de l'adversaire, quand on n'aura à craindre que deux coups, comme cinq et deux, deux et cinq, et à espérer quatre coups, comme six et as, as et six, quatre et trois, trois et quatre.

Les doublets doivent être par consequent moins rares que les coups simples, parce que ceux - ci ne se trouvent qu'une fois dans les deux des, et que les autres s'y rencontrent, deux, trois, quatre et cinq fois, en y comprenant les combinaisons réelles insen-

bles.

La règle qu'on vient d'exposer, sert aussi à prouver que sept est le milieu des deux des, quoiqu'ils ne puissent produire plus de douze points : pour prendre cette preuve sensible, on prend le plus fort point d'un dé, qui est six, avec le plus faible de l'autre, qui est un, cela fait sept; et en supposant que le dé qui représentait le six, soit l'as le coup suivant, et que celui qui était l'as, soit le six, qui font aussi sept, on aura amené en ces deux coups

The déqui a amené le quatre, le coup suivant peut être le trois; et celui qui était le trois, le coup suivant peut être le quatre. Ainsi, quoiqu'on amène le même nombre, ce n'est pes toujours les mêmes dés qui l'ont produit.

quatorze ; d'où l'on doit conclure que le milieu

des deux dés est sept.

Pour connaître combien il y a de coups contre soi, il faut ajouter dix au nombre sur lequel on est découvert; cette règle est certaine; et si on est découvert sur un cinq, en combinant bien, on trouve que l'on a quinze coups contre soi, et sur le six, seize.

Sur trente-six points qu'on peut faire,

| Le 6 a.   |   |   |   | 16 | combinaisons. |
|-----------|---|---|---|----|---------------|
| Le 5 en a |   | • | • | 15 |               |
| Le 4 en a | • | • | • | 14 |               |
| Le 3 en a | • | • | • | 13 |               |
| Le 2 en a | ٠ | • | • | 12 | •             |
| Le I en a | • | • | • | II | ,             |

Des onze nombres qu'on peut faire avec deux dés, cinq se peuvent faire d'un dé seul, et et avec les deux dés ensemble, comme 6, 5, 4, 3 et 2; au lieu que 12, 11, 10, 9, 8 et 7, ne peuvent se faire qu'avec deux dés.

#### CHAPITRE VI.

#### Règles du Trictrac.

DAME touchée, dame jouée, à moins qu'on n'ait pris la précaution de dire, j'adoube.

Qui case mal, peut être contraint, dès qu'il a touché ses dames, de rester où il est, ou de jouer d'une seule dame ( s'il se

DU TRICTRAC. 25 peut) les deux nombres que ses dés lui ont

produits.

Quand on gagne des points, en second, qui doivent être marqués bredouille, et qu'on oublie de les marquer avec deux jetons, on ne peut marquer partie bredouille, et on ne doit marquer qu'un trou.

Qui marque plus ou moins qu'il ne doit marquer, et oublie à marquer les points qu'il gagne de son dé, ou de celui de l'adversaire, est envoyé à l'école \* du plus, comme du moins, et de ce qu'il a oublié de mar-

quer.

Il arrive quelquefois qu'un Joueur fait des écoles exprès, pour empêcher l'adversaire de lever ses dames, et de s'en aller, ce qui le conduirait à perdre le tour. Il est bon alors d'examiner s'il est de notre avantage de lui laisser faire cette école et de la marquer; cela dépend de nous, et nous devons consulter la-dessus la disposition de notre jeu, et de celui de notre adversaire.

On est maître de laisser faire l'école sans la marquer, ou de forcer l'adversaire de marquer les points qu'il gagne; s'il en marque sans les gagner, de l'obliger de reculer son jeton, pour empêcher de faire l'école; mais il faut observer que tout ceci se doit faire avant de jouer un autre coup, autrement on n'y serait plus reçu.

Il n'est pas permis, pour le bien de son jeu, de n'envoyer à l'école que de deux, quatre ou six points; les règles de ce Jeu veulent qu'on y envoie de tous les points que le Joueur n'a pas marqués; en sorte que celui.

qui a fait l'école, s'il y trouve son avanta-ge, peut obliger de marquer son école toute entière.

On n'envoie point à l'école de l'école \*; mais celui qui envoie mal-à-propos à l'école, et a marqué les points, est envoyé à l'école de ce qu'il a marqué mal-à-propos, et on l'oblige de démarquer les points de cette prétendue cole.

Qui dit, je gagne huit points, et n'en marque que six, est envoyé à l'école de deux points; et de même qui dit, je gagne six points, et en marque huit, est envoyé à l'école des deux

points qu'il a marqués de trop.

Tant qu'on n'a point joué ni touché ses dames, si on gagne huit ou dix points, et qu'on n'en ait inarqué que quatre, ou tel autre nombre au-dessous de ce qu'on a gagné, on est reçu à marquer le surplus, quoiqu'on ait quitté son jeton, parce qu'on peut toujours l'avancer: il n'en est pas de même de celui qui a marqué de trop; car l'école du trop marqué, est faite dès qu'il a quitté son jeton, parce qu'on ne peut le reculer.

Quand on veut s'en aller, et qu'on a des points de reste au-delà des douze pour le trou, il ne faut pas les marquer, autrement il ne

serait plus permis de s'en aller.

Celui qui s'en va après avoir marqué le trou qu'il a gagné de ses dés, et qui a oublié à démarquer ses points, ne peut être envoyé à l'école de ces points marqués; cependant il faut les démarquer, parce qu'il ne doit plus lui en rester,

DUTRICTRAC. 23
Si au contraire il tient, et qu'il oublie (après avoir marqué son trou) de démarquer les points qui lui ont servi à le prendre, il est envoyé à *l'école* des points marqués; si cependant il en avait au-delà des douze, il n'est envoyé à l'école que de ce qui est marqué de plus que ce qui doit lui en rester.

Celui qui gagnant deux trous, n'en marque qu'un, n'est plus reçu à marquer l'autre, des qu'il y a eu un coup de joué; aussi ne peut-il être renvoyé à l'école de ce trou, parce qu'on n'envoie point à Pécole des trous, quoiqu'on puisse y être envoyé de plus que d'un trou, en points oubliés à marquer.

Celui qui a marqué des points pour le plein qu'il aurait pu faire, et que cependant il n'a pas fait, pour avoir touché une autre dame. que celle qui devait y servir, est envoyé à l'école de ce qu'il a marqué, et obligé à jouer la dame qu'il a touchée : si cependant il était plus avantageux à l'adversaire de faire le plein, il peut y contraindre, et ne marque pas moins pour lui les points de l'école.

L'adversaire ne peut obliger de passer une dame dans sa première table, pour conserver le petit jan, tant qu'il peut faire le sien; et par la même raison, on ne peut, pour conserver le grand jan, passer une dame dans le sien, pour y rester, tant qu'il peut le faire: cependant on peut emprunter ce passage, quand il est vide, pour transporter une dame dans la table de son petit jan, s'il n'y en a point, à la flèche jusqu'où va le nombre des deux dés.

Il est permis de changer de des, et d'arrêter avec le bas du cornet un dé qui pirouette, comme aussi de rompre ceux de l'adversaire à la sortie du cornet, si on craint quelque coup dangereux; mais il faut rompre très-promptement, de sorte que ni l'un ni l'autre ne puisse dire, quel nombre avaient amené les dés: il ne faut cependant pas rompre souvent, car on se ferait passer pour mauvais Joueur.

Quand on est convenu de ne point rompre, si on rompt les dés, l'adversaire peut jouer le nombre qui lui est le plus avantageux.

Il ne faut point lever les dés, que celui qui

les a joués ne les ait vus et nommés.

Les dés qui vont sur les bandes, et ceux qui ne sont point sur leur cube, quoique dans le

Trictrac, sont nuls.

Quand un dé se casse, la partie qui paraît se compte, le coup est bon; si cependant les deux faces cassées étaient dessous, et que les deux autres représentassent chacune leurs points, le coup est nul, parce qu'on ne joue point avec trois des.

cOn ne peut mettre, en faisant le jan de retour, une ni deux dames dans le coin de l'adversaire, quoiqu'il ne l'ait plus, et qu'il ne puisse le reprendre; on peut cependant, lorsqu'il est vide, y emprunter passage.

Quand on a quisté le coin de repos, on peut le reprendre par puissance, ou par effet; dans le premier cas, il faut que l'adversaire n'ait

plus le sién.

On ne peut lever au jan de retour, que toutes les dames ne soient passées dans cette table

DUTRICTRAC. 25
mble, à moins que ce ne soit pour conserver
ce plein; pour lors on peut jouer tout d'une;

sur la bande, même plus d'une fois si le cas

On est obligé de jouer dans la table du jan de retour, tout ce qui peut y être joné; par la même raison on ne doit jamais tiret une dame hors: du Trictrac. \* que par défaut, c'est-à-dire, quand les points excèdent le nombre de flèches qui se trouvent entre la dame la plus reculée et le bord du Trictrac.

Celui qui a levé le premier gagne quatre points, si son dernier coup est simple; si c'est un doublet, il gagne six points, et a le

dé pour recommencer.

## C H And I T R E V bit al

Conduite qu'il faut tenir en ce feu. 20 30

En commençant à jouer ; il est bon de mattre tout à hat, les points au-dessous de six, et tout d'une, quand on amère six et et d'une deux, et six trois.

deux, et six trois.

Il faut beaucoup d'attention à ce Jeu, et se faire un usage, iquand on a joue les des notes regarder si on ne bat pas l'adversaire, soit son coin, ou ses dames découvertes; d'une ou de plusieurs façons.

plusieurs façons.

On doit profiter de toutes les noccasions, que l'inna de faire des carets, et cependant se point trop se découvris, pri trop avancer son

Tome III.

jeu, de crainte de passer les dames et de rendre

le plein difficile.

Il faut se conserver, autant qu'on le peut, des six à jouer, soit pour remplir, ou pour prendre le coin du repos.

On ne doit point tenter de faire le petie jan, à moins qu'on n'amène, en commen-çant, des as, deux et trois : deux ou trois

coups doivent en décider.

Quand l'adversaire s'arrête à faire le petie jan, il faut avancer son jeu; en jouant tout d'une, et étendre ses dimes dans la table du grand, jan, sfin de prendre plutôt le coin. batere le sien et ses dames découvertes.

On doit faire par préférence la septième case, qui est la case du diable; et quand on aura le choix de plusieurs cases, préférer celles

à la suite des autres.

On doit s'attacher al remarquer les coups qui sont les plus contraires à l'adversaire, et se découvrir sur ces nambres, principalement quand il n'y aura qu'un coup pour lui, et

qu'il y en aura deux contre.

Duand le grand fan 'de l'adversaire est fait, si son jet est pressé, il faut remarquer quel nombre il ne pourrait jouer sans Pompie, comme sonnés, six cinq, quines, six quaire. stell oter les dames qui sont sur la fleche où vont ces mombres : on Töblige par la de rompre, et de passer sa dame dans la table de votre peru jan.

Quand le jeu de l'adversaire est mauvais, er qu'il ner lui manque que quatre politics pour lathever son trou ; il est bon de se Course, safin qu'il ce batte point; car s'il

bu, il marque le trou panzie une ou deux, et

Si son jeu étant dans cette disposition, on lui donnait; en le buttunt à faux, suffisamment de points pour achever le trou, et qu'il affectat de ne s'en point appercevoir, il faux l'obliger à marquer ces points: par ce moyen, il ne peut s'en aller. Si cependant il ne manquait que les points de cette école, volontaire ou non, pour achever leutroir, on doit en profiter, par me que l'on afface tous ses points.

profiter, parce que l'on efface tous ses points, Quand on fait son grand jan, il est bon de se rendre maître du jou, afin de s'en aller quand on aura gagné le prou, principalement quand le jeu de l'adversaire est bien préparé. On y réussie ven comviant ou en frant les dames qu'ib pourrais hastre à faux par jan qui ne peut ; mais s'il avait sencore deux cases à faire, ou qu'il n'eur point son coip, on ne nisque riem d'ensidre ses dames dans la table du parit jan, pour les faixe hattre à faux.

Pour conserver le grand jan plus longtemps, on doit passer ses dances autant qu'oci le peut, sur la première fièble, de sa seconde table, pour sièrer les six à jouen; parce que, si on en amère un proponserve, ne l'ayant, pas à jouen; ses l'adversaire ne marque duc deux points pour chaque dame qu'on ne joue

Quand on est obligé de rompre le grand, jan par cisté et quarre, et que l'adversaire est, aussi prêt de crompde, il est quelquefois plus avanageux de dégouveir deux dames, au risques qu'elles soienn bannes, ripue de linner passage : par ce moyen, es il amèner une, il est aussi, ebligé de rompre.

On nomme enfilade, lorsque les des sont totalement contraires, et qu'on ne peut faire de plein. Si ce malheur arrive, et qu'il reste encore une ou deux cases à faire, il faut mettre des dames sur ces flèches vides: on bouche par ce moyen le passage à l'adversaire; et si son jeu est avancé, on l'oblige de s'en aller, après avoir marqué les points qu'il a gagnés pour son plein, et avoir battu: cependant, s'il ne lui fallait plus qu'un ou dans trous pour sagnes le parrie, il faudésit doues autrement.

gagner la partie, il faudrait jouer autrement.
Quand l'adversaire a fain son plein, et
qu'on n'a point encore son coin, il faut le
prendre, quand on devrait se découvrir; car
tous les coups qu'il jouerait, outre quatre
points que chacun d'eux lui vaudrait, pour
conserver il battrait encore ce qoin, qui lui
vaudrait, thaque coup, quatre points par
simple, et six par doublet.

Il faut faire attention, quand on passe au jan de retour, de sortir du coin, quand on est prêt de remplie, et particulièrement lorsque l'adversaire n'a plus que deux cases dans la table de son grand jan; autrement, on serait obligé de passer ses dames, si on amenait un on deux as, et on manquerait le plein de retour.

Il faut jouer, autant 'qu'il sera possible, suivant les règles et la position de son jeu et de celui de l'adversaire; mais avoir beaucoup de prudence, et ne passécair sans une espèce de certitude de n'être point enfilé.

On ne parcient point à bien jouer au Trictrac, qu'on ne se faise une grandé habitude, dès qu'on a joué les dés, de régarder, avent de soucher ses dames, si on ne bat point celles de l'adversaire, ou son coin: les habiles Joueurs voient même d'un coup d'œil, avant de jouer ou que l'adversaire joue, tout ce qui est pour ou cohtre; aussi ne fait-on plus d'école quand on est parvenu à ce degré.

### CHAPITRE VIII.

Explication des termes généraux.

#### A.

ABATTRE du bois, c'est exprimer les points des dés, en abattant du talon ou piles, deux dames à la fois, qui servent à faire le petit jan, si le cas arrive, et par la suite des cases dans la table du grand jan.

Adouber, l'adoube. Mot de précaution, dont on se sert pour avoir la liberté de toucher

ses dames et les arranger.

Aller, s'en aller. Terme dont on se sert quand on a gagné un ou plusieurs trous de son de, et que son jeu n'est pas si beau que celui de l'adversaire: alors on dit, je m'en vais; on lève les dames pour les remettre en piles, et on recommence.

Avancer. On entend par avancer son jeu, jouer ses dames dans la table de son grand jan, pour prendre plutôt son coin, battre celui de l'adversaire et ses dames découvertes, s'il s'arrête à faire son petit jan.

B.

Bandes: Ge sont les bords percés vis-avis des fléthes. Chaque Joueur y marque les trous qu'il gagne. Celui qui joue les dés doit toujours les faire toucher la bande de l'adversaire; et au jan de retour, on compte la bande pour une flèche ou dame.

Battre. Se dit du coin de l'adversaire ou de ses dames, si elles sont découvertes, jet que les points des dés aillent des dames du Joueur à ce coin vide, ou à ces dames découvertes.

à ce coin vide, ou à ces dames découvertes. Battre à faux. Quand l'un et l'autre des points des dés du Joueur répondent à deux flèches guiffies de deux dames ou cases, et que les deux points réunis voit à une autre danne découverte, on appelle della battre à faux, ou par jan que ne peut l'élle vait autant à l'adversaire, qu'élle eux vait au Joueur s'il l'éur battre pour lui.

Battre à faux. Se faire donner des points. Il est quelquesois à propos de découvrir ses dantes, pour se faire battre à faux et donner des points; comme il est pradent de les couvrir, suivant les circonstances de son jeu.

Beset ou ambesas. Se disent l'un ou l'autre

quand on amene deux as.

Bredouille. Quand l'un des Joueurs gagne douze points de suite; sans être interrompu par l'adversaire, il marque deux trons, ce qu'on appelle partie bredouille. Célui qui gagne des points en second, pour faire voir qu'il est en bredouille; lès marque avec deux jetons, qu'on nomme aussi bredouilles. On

DU TRICTRAC. appelle aussi grande bredouille, une partie gagnée sans que l'adversaire ait pris un trou.

Carmes. Quand les dés amènent deux quatre, on les nomme ainsi.

Case. On nomme care, deux dames sut une même flèche; et: quand il n'y en a qu'une c'est une demi-case, ou dame découverte, qui 

Case du diable, est la septième, en competant des piles ou talon. On la nomme ainsi, parce que le plein se fait difficilement quand

il s'achève par cette ease.

Case de l'écolier, est la plus proche du coint de repos, et la dixième en comptant du talon. Les habiles Joueurs tâchent, autant qu'ils le peuvent, de finir le plein par cette case.

Cases alternes, se dit des cases entre cha-cune desquelles il y a une stèche vide. Elles rendent le plein difficile, et mettent celui qui les a en danger d'être souvent battu.

Caser, ou faire des cases, est placer deux

dames sur la même stèche.

Fausse case. Celui qui voulant faire une case, se trompe et touche une autre dame que celle qui y peut servir, sait fausse case, et est obligé de remettre cette dame à sa place, ou l'adversaire peut la lui saire jouer à saire. volonté.

Surcase ou dame surnuméraire, est une

troisième dame sur une case déjà faite. :

Coin de repos, est la onzième case. Il ne se peut prendre qu'en y mettans deux dames à

la sois, et on ne peut le quitter pour passer au jan de retour, qu'en les ôfant de même toutes deux ensemble. Ce coin se prend par puissance, quand l'adversaire n'a pas le sien; mais quand on le peut prendre par effet, il n'est pas permis de le prendre par puissance.
Coin bourgeois, est la cinquième case dans

la table du petit jan. Il esc à propos d'y avoir une ou deux dames, pour faciliter la prise du

coin de repos quand on ne l'a pas.

Combinaison, s'entend du calcul des différens points des des ; pour connaître les coups quivsont pour : ou contre soi, se procurer l'avantage des premiers en se faisant battre à faux, et éviter les derniers en se couvrant à propos.

Conserver, s'applique à tous les jans. Chaque coup que l'on joue et que l'on conserve, on gagne des points.

Conserver par impuissance. On conserve par impuissance au plein du grand jan, quand on ne nompt point faute de passage, et qu'on ne peut jouer; on gagne comme si on conser-vait en jouent : mais l'adversaire marque deux points pour chaque dame non jouée.

Dame couperte, est mettre une seconde dame sur une flèche, où il n'y a qu'une demi-

Dame découverte y est une flèche sur laquelle il n'y a qu'une dame, qu'on appelle demi-

. Dame avanturée, est celle qu'on avance

DUTRICTRAC. 33 toute scule, et qu'on ne prévoit pas pouvoir

couvrir promptement.

Dame passée, s'entend de celle qui ne peut plus servir à faire le plein, parce qu'elle se trouve au-delà des flèches vides. On se sert aussi de ce terme au petit jan et jan de retour; et de même, lorsqu'une dame peut passer ( quand il y a passage libre ) dans les tables de l'adversaire.

Dame non jouée Dame battue à faux 🕽

s'expriment par le terme de jan qui no

Dame touchée, dame joule, est une règle de rigueur établie pour celui qui touche une dame l'une pour l'autre, qu'il est forcé de jouer à la flèche où elle va, quelque désavantageuse que lui soit cette place, à moins qu'avant de la toucher, il n'ait dit, j'adoube.

Débredouiller. On entend par ce terme interrompre l'adversaire dans les points qu'il a gagnés; et s'il les avait marqués avec deux ictons, il faut en ôter un pour le débredouiller. Quand on est débredouillé de part et d'autre, celui qui gagne le premier douze points, ne marque qu'un tron, ce' qu'on appelle partie simple.

Doublet. On appelle doublet, deux des dont les points sont semblables, comme ternes,

carmes, etc.

Double doublet. On se sert de ce terme, quand les points des des sont pareils, et qu'on bat ou remplit de deux façons.

Double deux, est quand les des amenens

deux detix.

Ecole. On dit faire une école, marquer une école, ou envoyer à l'école, quand l'un des Joueurs oubliant de marquer les points qu'il gagne, l'adversaire les marque pour lui : c'est

ce qu'on appelle envoyer à l'école.

Ecole de l'école. On n'envoie point à l'école de l'école; c'est-à-dire; que si on fait une école, oubliant de marquer les points qu'on gagne, l'adversaire ne s'en apperçoit pas, ou oublie de les marquer, on ne peut l'envoyer à l'école, parce qu'il n'y a pas envoyé.

Fausse école. Celui qui, croyant que l'ad-

versaire fait une école, marque les points de cette prétendue école, est envoyé à l'école de ce qu'il a marqué mal-à-propos : c'est ce qu'on appelle fausse école, et non, envoyer à l'école

de l'école.

Effet, se dit du coin qu'on ne peut prendre par puissance, quand on peut le prendre par

effet.

Enfilade, Etre enfile. C'est rompre son plein, découvrir ses dames, et donner passage à l'adversaire, au moyen duquel il tient plus long-temps, et marque des points pour son plein, pour les dames qu'il bat, et pour celles qu'on ne peut jouer.

Etendre son jeu, est le disposer de façon à se ménager des dames à jouer, pour remplir de plusieurs façons; et quand l'adversaire; s'arrête à son petition, faire des demi-cases, afin de prendre son coin plus promptement, battre le sien, et battre ses dames découvertes.

Flèches. Il y en à vingt-quatre, ordinaire-ment blanches et vertes. Chaque Joueur en a douze, er on ne compre point celle d'où l'on part pour jouer, ainsi que pour battre.

Fichet. Chaque Joueur en a un, pour mar-

quer les trous qu'il gagne.

Hors du Trictrac, veut dire hors du Jeu: c'est pourquoi, à mesure qu'on lève des dames, on les met dans l'autre table vide, parce que sur la bande elles seraient en danger de tomber.

### u. . L. v

Jans. Il y en a huit, que nous avons empliqués ici dans le Chapitre II. On se sert aussi de ce terme pour nommer les tables et les distinguer.

Jan qui ne peut, est expliqué ci-devant à

l'article des Dames battues à faux.

Contre jan, qui jan qui ne peut, est la meme chose. Il y a contrevjan de deux, tables, es contre-jan de meseas, ci-devant expliques. pag. 6.

Petit jeu, ou bas jeu. On se sert de ces termes quand les dés amènent beset, deux as,

Impuissance, conserver par impuissance, est explique ci-devant à l'article Conserver.

Jouer son coup, c'est exprimer les points qu'on vient de faire, en posant une ou deux dames sur certaines flèches.

B 6

#### L.

Lames ou flèches, sont la même chose.

Lever les dames, c'est la même chose que s'en aller. Au jan de retour, on lève ( quand toutes les dames sont passées dans la table de ce jan ) toutes les dames qui ne s'y peuvent jouer.

Lois. On dit lois du coin, lois du plein, ou grand jan, de même que du jan de retour.

On ne doit point s'en écarter.

#### . M.

Marche du Trictrac, s'entend du droit que chaque Joueur a de faire le tour des tables, en commençant à son talon, et finissant à celui de l'adversaire.

Marquer les points et les trous. On marque les points avec les jetons, et les trous avec les fichets. La façon de marquer les points

est expliquée p. 3.

Mettre une dame dedans, s'entend lorsqu'il ne reste plus qu'une case à faire dans l'un ou l'autre des jans ou pleins, et qu'on met une dame seule sur la flèche vide, pour avoir une occasion prochaine de remplir d'une ou de plusieurs façons.

#### 0.

Outrepasser. Il est permis à un Joueur de passer ses dames dans le petit jan de l'adversaire; lorsque le passage qu'il emprunte pour réposer est vide : c'est ce qu'appelle outrepasser. P.

Partie bredouille, Partie une et deux sans bouger, Partie une et deux, se dit quand gagne douze points de suite, sans être interrompu par l'adversaire, et qu'on marque deux trous. Si on les gagne d'un seul coup, et qu'on ait déjà des points marqués en bredouille, c'est partie une et deux sans bouger; c'est-àdire, que celui qui gagne les trous ne dérange point son jeton, mais il ôte celui de l'adversaire dont il efface les points.

Partie simple, Partie simple sans bouger, Partie simple, s'entend de même qu'il est expliqué ci-dessus, avec cette différence qu'on

ne marque qu'un trou.

#### REMARQUE.

Quand les Joueurs n'ont chacun qu'un jeton sur jeu, c'est une marque qu'il n'y a point de bredouille; mais quand il n'y a qu'un jeton ou trois sur jeu, c'est une preuve que l'un des deux Joueurs est en bredouille.

Passage ouvert. C'est une flèche totalement vide, sur laquelle on emprunte passage pour jouer une dame plus loin, ou une flèche où il n'y a qu'une dame sur laquelle on se repose pour battre plus loin une autre dame découverte, en assemblant les nombres des deux dés.

Passage fermé, est une flèche où il y a deux dames qui empêchent que le Joueur ne puisse en passer une des siennes dans la table du petit jan de l'adversaire; et on ne bat jamais à faux que par un passage fermé.

Passer son jeu, est quand on est obligé de jouer les dames sans espoir de pouvoir remplir.

Passer au retour, c'est entrer dans le jeu de l'adversaire, quand il y a passage.

Plein, veut dire deux dames sur chacune des six fliches d'une table. Il s'applique au petit jan, au grand jan, et au jan de retour. Piles ou talon. On nomme piles ou talon la

première flèche où l'on range les dames en

commençant.

Pile de malheur. C'est quand les quinze dames d'un Joueur sont toutes sur son coin de repos. Elle arrive rarement. On était autrefois dans l'usage, quand on faisait cette pile, de marquer quatre points par simple, et six par doublet, et les mêmes points pour autant de coups que l'on jouait et qu'on la conservait; mais, n'ayant pas été du goût de nombre de Joueurs, on a aboli cet usage. ainsi que plusieurs autres dont il est inutile de parler.

Privilège, se dit des jans où l'on conserve par impuissance, comme il est ci-devant expliqué au mot Impuissance. Le privilége du jan de retour est de jouer tout d'une, et de compter la bande pour une flè he. On appelle encore privilége, le droit qu'un Joueur a de

rompre le dé de l'adversaire.

. ., Q.

Quines. On se sert de ce terme quand les des amènent deux cinq.

Remplir, est expliqué ci-dessus à l'article Plein.

Remplir en passant, se dit quand l'un des Joueurs peut, de l'une de ses dames, couvrir la dernière demi-case de l'un de ses jans, et qu'il est obligé de lever ou de découvrir une autre dame plus éloignée, n'en ayant d'autre pour exprimer les points de son autre dé.

Refaire son plein. Quand on a rompur, on peut refaire son plein une seconde, et même une troisième fois, si les dés sont favorables.

Rentrer en bredouille. On se sert de ce terme quand l'un des Joueurs ayant été débredouillé . fait un grand coup qui lui procure l'avantage de marquer trois trous à la fois, et quelquefois 124 31 1 1 1 1 1 1 1 cind.

Repos pour battre, s'entend lorsque l'adversaire a une dame découverte dans la table de son grand jan, qu'on bat de l'un des dés: c'est un passage sur lequel on peut se reposer, comme sur une flèche vide, pour battre une autre dame découverte dans la table de son petit jan, sur laquelle vont les points des deux des joints ensemble.

Repos pour passer. On ne peut se reposer sur une flèche où il y a une demi - case, pour passer au jan de retour : il faut que la flèche soit totalement vide, pour avoir ce

passage permis."

Reprendre son coin. Quand on a quitte son

coin, on peut le reprendre par effet, ou par puissance, si l'adversaire n'a pas le sien.

Rompre son plein, , c'est être obligé de lever l'une des dames qui le composent, faute de pouvoir exprimer les points des dés avec d'autres dames.

Rompre les dés, est expliqué au mot Privilége.

Serrer son jeu, est extrêmement dangereux : c'est s'ôter la facilité de remplir, ce qu'on évite en se conservant, autant qu'on le peut, des cinq et des six à jouer.

Simple, coup simple. On entend par ces termes, deux des dissemblables, comme trois et deux, cinq et quatre, deux et as, etc.

Sonnés. Terme de Trictrac', qui signifie les

deux six, quand ils viennent ensemble.

Sortir les dames. On se sert de ce terme au jan de retour, quand on tire les dames hors du Trictrac.

Surcase. Voyez Dame surnuméraire, c'est

la même chose.

#### T.

Tablier, table. Le tablier est généralement tout le Trictrac, et les quatre tables en font la plus grande partie : pour les distinguer, on leur donne les noms des jans qui s'y font.

Talon ou piles, c'est la même chose. Voyez

Piles.

Tenir, ne pas s'en aller. Il est per nis au Joueur qui marque un ou plusieurs trous provenus des points de ses dés, de tenir ou de s'en aller: on est obligé de tenir, quand le trou ou les points pour l'achever, proviennent du dé de l'adversaire.

Ternes, signifient les deux trois quand

ils viennent ensemble.

Tour du Trictrac. Il faut douze trous pour gagner le tour, qui signifie la partioentière.

Tourner une case, ou revirer, se dit quand d'une ease déjà faite on ôte une dame pour en composer une autre case entière, en y joignant une autre dame. Les bons Joueurs ne négligent pas cette occasion quand elle se présente.

Tout à bas. On se sert de ce terme quand, pour exprimer les points des dés, on abat ou joue deux dames des piles.

Tout d'une, se joue d'une seule dame des piles, ou par transport, lorsqu'elle est

abattue.

Transport. On appelle jouer par transport, toutes les dames qui sont abattues des piles, dont on fait des cases ou demi-cases.

### CHAPITRE IX.

Tarif de la valeur des différens Coups contenus

Bointst

Le jan de trois coups vaut. . . . 4 Le jan de deux tables vaut par simple. 4

| 42                                                  | LE            | J      | E             | Ú          |            |      |             | <b>F</b> O  | ints |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------|---------------|------------|------------|------|-------------|-------------|------|
| Par doublet.                                        |               |        |               |            |            |      |             | •           | 6    |
| Le contre-ian                                       | de d          | cux    | tab           | les        | pai        | sic  | npl         | <b>e.</b> _ | 4    |
| Par doublet.                                        | . <b>•.</b> • | •      | ٠.            | ٠.         | •          | • i  | •           | •           | . 6  |
| Par doublet.<br>Le jan de me<br>Par doublet.        | éséas         | par    | SIL           | nple       | e.         | •    | •           | •           | 4    |
| au doublett                                         | • •           | •      |               | •          | . •        | •    | ٠.          |             | -    |
|                                                     | Tot           | ıs le  | s J           | ans.       |            |      |             |             |      |
| Remplir quel                                        | que j         | an c   | ue            | ce         | <b>S</b> O | it , | <b>v</b> ai | ut          |      |
| par simple.                                         |               | •      | •             |            |            |      |             | . •         | 4    |
| Par doublet.                                        |               |        |               |            |            |      |             |             | Ė    |
| Remplie de                                          | leux f        | aCdn   | ٠.            |            |            |      |             |             | 8    |
| par simple. Par doublet. Remplir de de Remplir de t | rois f        | COL    | e.            |            | •          | •    | •           |             | 12   |
| Tant gu'on                                          | consèr        | 'VA    | nou           | •          | han        |      | coi         | 10          |      |
| que l'on ic                                         | nie na        | , .;   | mn            | اما        | Her        | uc   | -           | .P          | 4    |
| Tant qu'on que l'on jo<br>Par doublet.              | ouc pa        | 7 .01  | uth.          | ٠.         | . <b>•</b> | ٠    | •           | •           | 6    |
| E at doublet.                                       | . • . •       | •.     | ľ             | •          | •          | •    | •           | •           | •    |
| Dames ba                                            | ttues d       | ans    | la ta         | ble        | фu         | pet  | it J        | an.         |      |
| Chaque dame                                         | battu         | e da   | ns            | la ta      | ble        | du   | I pi        | <u>-</u>    |      |
| tit ian . d'u                                       | ne fac        | :Òn    | nar           | SW         | nnl        | P.   |             | _           | 4    |
| De deux fa<br>De trois fa                           | cons.         | •      |               | •          | •          | •    | •           | •           | 8    |
| De trois fa                                         | cons.         |        |               | • :        |            |      | • .         |             | 12   |
| Par doublet o                                       | l'une         | faço   | n.            |            |            |      |             | •           | 6    |
| Par doublet                                         | de de         | ux i   | fa <b>c</b> c | ns         | , at       | atre | me          | nt          |      |
| dit, par                                            | louble        | do     | uble          | t.         |            | •    | •           |             | 12   |
|                                                     |               |        |               | -          | ٠.         | Ť    | ٠.          | •           |      |
| Dames batt                                          | ues da        | ns l   | a ta          | ble        | dи         | gr   | and         | Jai         | n.   |
| Chaque dam                                          | e bar         | tise ' | der           | 9          | 12         | tah  | e           | du          |      |
| grand jan                                           |               |        |               |            |            |      |             |             | :    |
| De deur f                                           | acons         | >      |               | Pul        |            | P    | ٠٠.         | •           |      |
| De deux f                                           | ayous.        | •      | •             | <b>•</b> . | •          | •:   | •           | • .•        |      |
| Par doublet                                         | d'une         | for    |               | •          | •          | •    | •           | •           |      |
| P M MORPHET                                         | e ninc        | THE    | Ji.           | •          | •          | . •  | •           | • •         | . •  |

| DU TRICTRAC. 4                                                             | 3  |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Par double doublet.                                                        | 8  |
| Par double doublet.  Battre le coin par simple.                            | 4  |
| Par doublet                                                                | 6  |
| Pour chaque dame qu'on ne peut jouer,                                      | _  |
| on perd                                                                    | 2  |
| simple ou doublet, mais on est                                             | `  |
| obligé de jouer le plus gros nombre                                        |    |
| quand on le peut.                                                          |    |
| Celui qui a levé le premier au jan de<br>retour gagne, lorsque son dernier | •  |
| coup est simple.                                                           | 4  |
| Par doublèr.                                                               | Ġ  |
| Et a le dé pour recommencer.                                               |    |
| Jan qui ne peut, ou chaque dame battu                                      | S  |
| à faux, vaut autant à l'adversaire, qu'élle et                             | ìt |
| valu au Joueur s'il l'eut battue pour lui.                                 | ,  |
| Les écoles sont toutes d'autant de poin                                    | 13 |
| qu'en a oublié, ou qu'en a marqué de tro                                   | ţ  |

---:

.

# TABLE

# DES

# C H A P I T R E S.

| CHAP. I. Instruction préliminaire sur l      |      |
|----------------------------------------------|------|
| du Trictrac pag                              | . 1  |
| CHAP. II. Des Jans,                          | ٠ ٢  |
| CHAP. III. Des Dames battues dans les        | dif- |
| férentes Tables                              | 14   |
| CHAP. IV. Du Coin de repos                   | · 16 |
| CHAP. V. Des Combinaisons des Des.           | . 18 |
| CHAP. VI. Règles du Tricerac                 | 20   |
| CHAP. VII. Conduite qu'il faut tenir e       | n ce |
| Jeu.                                         | 25   |
| Jeu.<br>CHAP. VIII. Explication des termes g | enė- |
| raux                                         | 29   |
| CHAP. IX. Tarif de la valeur des coups.      | 41   |

#### LE JEU

## TRICTRAC,

COMME ON LE JOUE AUJOURD'HUL

#### AVANT-PROPOS.

C'Est pour faire plaisir aux Amateurs du Jen de Trictrac, que l'on a formé le dessein d'en

donner des Regles du Publica l'Alles des autres Jeux qui y ont du rapport, en ce qu'ils se jouent dans le même Echiquier, et avec le même nombre de dames et de dés, afin que ceux qui, sachant le Trictrac, veulent s'instruire des autres, puissent se satisfaire, et que ceux qui trouveront trop de dificulté à apprendre la Trictes, puissent du moins sinstruire de quelques-unsi des autres, dants l'étendue est plus bornée, et qui par conséquent sont plus faciles à apprendre.

L'on a taché de rendre l'intelligence, tant du

Trictrac que des autres Jeux, tres-aisée.

L'on en a donné les Règles le plus méthodique-ment qu'il a été possible, avec la manière de se conduces dans chacun de ces Jeust. ...

L'on a même donné quelques Règles pour conneltre les coups que les dés font le plus souvent. L'on noudrait avoir pu donner des Règles 46 LE JEU
certaines pour ne jamais perdre; mais il n'y en a
eucune, sinon la senduite et la prudence y sur-

tout au Trictrac, au Revertier et au Toute-Table, où l'on perd souvent par sa faute. Enfin, le meilleur conseil que l'on puisse donner à ceux qui commencent à apprendre ces Jeux, principalement le Trictrac, c'est de ne jouer aucun coup sans examiner l'essence du Jeu, si l'on gagne ou si l'on perd ; c'est ce qui est marque par les quatre vers inivans, qui sont précisément pour le Trictrae.

Hie numeris constat Ludi pulcherrimus ordo, Quem nisi per numeros discere nemo potest. Si juvat ergo vices sortis cognoscere miras, Prima sit hac numeros cernere cura tibi.

De l'excellence de ce Jeu es de l'origine de son

In me dirai riem de l'antiquiné de ce Jen et je n'entreprendrai pas de décider si ce sone les Français ou les Allemands qui en ont été. les inventeurs : je sais qu'il y a eu des gens qui ont donné, cette gloire aux Allemands, et que plusieurs autres l'ont attribuée aux Français; mais je crois que si l'on en juge par ce qui nous paraît journellement, onuse déterminerafacilement en faveur des Français, et que l'on conviendra qu'on jone difeux ce beau Jeuna.

DUTRICTRAC. 47
L'excellence, la beauté et la sincérité qui se rencontrent dans ce Jeu, font que le beau monde qui a de la politesse, s'y applique avec beaucoup de soin, en fait son jeu favori, et le présère aux autres jeux. En effet, ce beau Jeu a tant de noblesse et de distinction, que nous voyons qu'il est plus à la mode que jamais: les dames principalement y ont une trèsgrande attache; il semble qu'il y ait une sympathie entr'elles et celles dont on se sert pour jouer à cet aimable jeu: les premières aimant beaucoup la variété et le changement auxquels les dernières sont exposées par les divers nombres que les dés amènent. Celles-ci ont une vivacisé et une gaieté qui leur est naturelle; une vivacité et une gaieté qui leur est naturelle; celles là en ont une arrificielle, par le prompt et léger mouvement que les Joueurs leur font

Quant au nom de ce jeu, plusieurs prétendent qu'il lui vient du bruit qui se fait en jetant les dés, en remuant les dames, parce que ce bruit rend un son qui semble répéter incessamment tric-trac, ou tic-tac. Mais j'aimerais mieux, à l'exemple d'une personne qui savait ce jeu en perfection, lui donner une origine plus noble, et la riter, comme lui, des deux mots Grecs rels traxus qu'on peut écrire en lettres vulgaires, tris, trachus, et qui signifient, trois fois difficile à jouer et à comprendre: car, comme il dit fort bien, tela marque que ce jeu donne beaucoup de peine à le pénétrer et à se défendre de l'empire du dé, qui tyrannise et qui rompt souvent les mésures les inieux prisés.

### CHAPITRE II.

De ce qui est nécessaire pour jouer, et on peut jouer ensemble.

Pour jouer à ce jeu, il faut avoir un trac ou Damier qui ait vingt-quatre ou lames blanches et vertes, ou d'autre leur, et le long de la bande ou bord trous qui soient percés vis-à-vis chaque file. Trictrae doit être choisi grand et ceux d'ébène et d'ivoire tout unis, sont leurs que ceux qui sont ornés d'ouvrages mosaïque, parce que les pièces rapport décollent trop facilement, outre qu'il s'y an beaucoup de poussière.

Les pièces qui doivent accompagner le Terrac sont quinze dames de chaque côté, soient de différentes couleurs, deux cornel des dés, trois jetons pour marquer les point et deux fichets pour marquer les trous ou partie

L'on ne peut jouer que deux ensemble, l'on ne joue qu'avec deux dés, dont les deu Joueurs se servent, et mettent eux-mêmes le dés dans leurs cornets.

Les dames sont appelées indiffiremment dames ou tables.

Il faut, pour commencer à jouer, que chacun mette d'abord ses dames en masse sur deux ou trois piles, dans la première flèche ou dame du Trictrac; et sur-tout l'on doit observer qu'il est de la bienséance de tourner le jeu de manière que



g. Jo. A. Coin du Repost.



1.1. 2. 3. 4. 5.6. bois. du Repert.

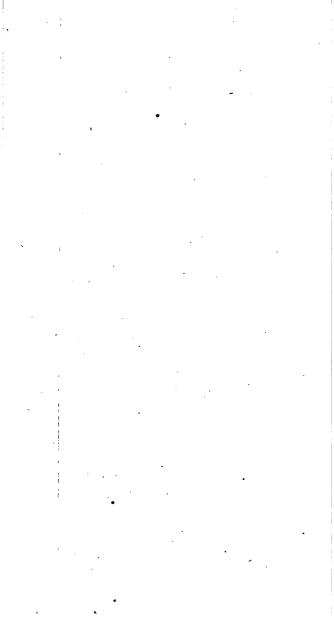

DUTRICTRAG. 49 letts de dames soit du côté de derrière, c'està-dire, qu'il faut jouer en venant vers le Joueur.

Pour jouer le soir, il est, nécessaire d'avoir deux petits chandeliers, que l'on place sur les bords du trictrac de chaque côté; et pour lors, comme la lumière, est égale, il est jundifférent de quel côté l'on mette le tas des

dames.

L'honnêteté: veut que vous donniez le choix des dames blanches ou noires à la personne que vous considérez, ou qui est plus âgée que vous, ou qui joue chez vous. Les dames blanches sont plus estimées honorables; néanmoins ceux qui ont la vue faible aiment mieux avoir les noires, parce qu'ils voient plus facilement ce qu'ils gagnent ou perdent sur le jeu de leur adversaire, lorsqu'il a les blanches.

L'on pratique même à présent, que celui qui joue contre les dames, leur donne les tables ou dames hoires, parce que le noir de l'ébène telève et fait paraître davantage la blancheur de leurs mains, ce qui leur fait plaisir.

L'on doit pareillement donner le choix des

cornets.

Pour ce qui est des des, l'on présente le dé à celui que l'on considère, pour tirer à qui l'aura; ou bien on lui donne les deux pour tirer coup et des à auquel cas celui qui a de son côté le plus haut point, a le coup, c'estad-dire, qu'il joue ce qui est marque par les deux dés.

Quoiqu'on ne puisse jouer que deux ensemble, cependant si l'on est plusieurs, et qu'on Tome III. SO LE JEU

veuille avoir beaucoup de plaisir, l'on peut jouer tour à tour; en sorte que le vainqueur demeure toujours, et joue avec tous les au-

tres, jusqu'à ce qu'il soit vaincu.

Si l'on ne veut pas jouer tour à tour, on peut s'associer, ou, si l'on est faible, prendre un conseil, du consentement de celui contre qui on joue; autrement il n'est permis à qui que ce soit de conseiller, ni dire aucune chose, ou même faire quelque signe et mouvement qui puisse faire comnaître à un des Joueurs qu'il gagne ou perd quelques points, ou qu'il doit faire une case préférablement à une autre.

#### CHAPITRE III.

De la manière de nommer et appeler les dés; et comment on doit jouer.

IL faut toujours nommer le plus gros dé le premier. Par exemple, six et deux, quatre et

trois, cinq et as, etc.

Tous les nombres impairs, comme six et cinq, quatre et trois, etc. sont appelés simples au trictrac; les nombres, au contraire, qui sont égaux, par exemple, deux six, deux cinq, deux quatre, sont appelés doublets.

Les doublets ont leurs noms particuliers en ce jeu: les deux as s'appellent ambesas, beset nou tous les as. Les deux deux, double deux; les deux trois, ternes ou tournes; les

DU TRICTRAC. deux quatre, carnes, carmes ou quaderne. Les deux cinq, quine. Les deux six, sannes, sonnés, ou sennes.

Tous les doublets ont de petits quolibers, ou mots rimes, qu'il faut savoir, pour ne pas

paraître novice en ce jeu.

Si en commençant on fait ambesas, l'on dit: ambesas in primis, est signum perditionis; ou bien, ambesas ne font pas grand fracas. A double deux, l'on dit tous les deux, ou, tous les deux quelquefois heureux; on double deuil. c'est mort de pere et de mère. A ternes, l'on dit, lanternes. A carmes, donne l'alarme. A quines, grise mine. A sannes, sonnez la trompette, le diable est mort; ou bien l'on dit, sennes, grosses étrennes. Outre les quolibets ci-dessus, chacun en forge à sa fantaisie; mais il n'est point essentiel de les savoir ni d'en forger.

L'ordre du jeu veut que si l'on amène d'abord ambests, il faut souer deux dames du tas, et les accoupler sur l'as, qui est la première flèche ou lame qui joint la lame sur laquelle est' le tas ou la pile des dames, et cela s'appelle abattre du bois; ou bien l'on peut jouer une dame seule et la mettre sur la seconde lame, et cela s'appelle jouer tout

Il en est de même de tous les autres nombres que l'on peut abattre, ou jouer tout d'une dame, à la réserve de six et cinq qu'il faut nécessairement abattre, parce qu'on ne saurait mettre une dame seule dans le coin du repos i comme il sera montre au Chapi42

Lorsque l'on veut accoupler deux dames ensemble, il n'en faut pas perdre l'occasion,

ce qui s'appelle en ce jeu, caser.

L'on commence ordinairement à faire ses cases dans la table, où est le tas des dames, qu'i est -la première. L'on passe ensuite dans la table du coin de repos, qui est la seconde; et quand le progrès du jeu y conduit, on paise dans celles de son adversaire, comme vous le verrez ci-après.

Il faut observer que, soit que l'on abatte du hois, soit que l'on joue en commençant, ou dans le cours du jeu, l'on ne compte jatnais pour jouer les nombres que l'on a amenés, la flèche d'où l'on part.

## CHAPITRE IV.

De la manière de jouer ou jeter les dés; et quand le coup est bon, ou non.

IL faut pousser les des fort, en sorte qu'ils rouchent la bande de celui contre qui l'on

iouc.

Le dé est bon par-tout dans le grictrac, excepté quand les deux des sont l'un sur l'autre. ou sur la bande, ou au bord du trictrac, ou même s'ils sont dresses l'un copure l'autre. en sorte que tous deux ne soient pas sur leurs cubes.

Sur le tas ou la pile des dames, sur une ou deux dames, sur les jetons ou sur l'argent. le de est bon. pourvu qu'il soit sur son cube. de manière qu'il puisse porter sur le de DUTRICTRAC. 53 c'est-à-dire, qu'un autre de demeure dessus sans tomber.

Le dé qui est en l'air, c'est-à-dire, qui pose un peu sur une dame, et est soutenu par la bande du trictrac contre laquelle il appuie, ne vaut rien, et pour savoir s'il est en l'air ou non, celui qui a joué le coup doit tirer doucement la dame sur laquelle il est e s'il reste dessus, il est bon, parce que c'est une preuve qu'il est bien sur son cube; si au contraire il tombe, c'est une marque qu'il était en l'air, et par conséquent qu'il n'est pas bon.

Les gros dés sont plus sujets à rester en l'air que les moyens, parce qu'ils ne peuvent pas trouver place entre les dames comme les petits, ourre que le grand bruit qu'ils font est très-incommode.

Si en jetant les dés, il en passe ou saute un dans une des tables du trictrac, et que l'autre demeure dans l'autre table, le coup est bon.

Il arrive quelquesois que les des étant poussés sort, pirouettent et tournent long-temps, principalement quand ils sont usés, ce qui est ennuyeux; ainsi, l'on peut du sond du cornet arrêter le dé qui pirouette; ce qui ne fait tort ni avantage aux Joueurs, parce qu'il est incertain sur quel nombre il restera.

L'on peut changer de dés tant que l'on veut; et lorsque l'on appréhende quelque coup, il est permis de rompre les dés de son adversaire.

Il y a néanmoins plusieurs personnes qui jouent sous la condition de ne point rompre.

Lorsque l'on est convenu de ne point rompre, si inopinément l'on rompt, celui à qui en rompt, peut jouer tel nombre qu'il voudra, quand il n'y a point eu d'autre pelne imposée dans la convention.

Et comme souvent, par la situation du jeu, le nombre que l'on choisit, quoique le meil-leur, n'apporte pas un grand profit, et qu'il nous reste le chagrin qu'on at rompu notre dé impunément, il faut, en convenant de ne point rompre, établir et imposer une peine contre celui qui rompra, afin que la crainte de la peine empêche qu'on ne viole la convention.

La peine est arbitraire, ou d'une certaine somme, ou d'une certaine quantité de points ou de trous; en un mot, on l'imposé telle qu'on le veur

### CHAPITRE V.

## Des Jans.

Le fameux Auteur dont je vous ai parlé au Chapitre premier, dit que le mot de jan, qui est appliqué généralement à tous les coups de ce beau jeu, vient de Janus, à qui les Romains donnaient plusieurs faces, et qu'on l'a mis en usage dans le Trictrac, pour désigner symboliquement la diversité des faces de ce jeu; et en effet le mot de jan ne signifie, au Trictrac, autre chosé qu'un coup qui apporte perte ou profit aux Joueurs, et quel-

DU TRICTRAC. quefois l'un et l'autre tout ensemble, comme vous verrez dans la suite.

Il y a dans ce jeu plusieurs jans. Le premier, est le jan de trois coups. Le second, jan de deux tables. Le troisième, contre-jan de deux tables. Le quatrième, jan de mezeas. Le cinquième, contre-jan de mezeas.

Le sixième, pentejan.

Le septième, grand jan.

Le huitième, jan de retour. Outre lesquels il y a une infinité de jans de récompense, et de jans qui ne peut, que l'on nomme autrement infaute, ou im-

puissance.

Autrefois il y avait encore en ce jeu, au nombre des jans, le jan de rencontre, dont il sera parlé dans le Chapitre de ce qui n'est plus en usage, afin que rien ne vous soit caché.

Du Jan de trois coups.

Le jan de trois, coups se fait, quand au commencement d'une partie l'on abat, en trois coups six dames toutes de suite, c'est-à-dire, depuis le tas jusques et comprise la case de

Ce jan vaut quatre points à celui qui le fait : il ne saurait valoir davantage, ne pouvant être

fait par doublet.

Remarquez que, pour profiter de ce jan. l'on n'est pas obligé de jouer le dernier coup, mais l'on peut marquer quatre points pour son jan, et faire une case dans son grand jan avec le bois qui est abattu dans le petit jan-

L'on appelle petit jan, la première table où les dames sont empilées, parce que l'on y fait son petit jan ou petit plein. La seconde table est appelée grand jan, parce qu'on y fa t son grand jan ou grand plein. Il n'est donc pas nécessaire d'abattre le dernier coup pour profiter du jan de trois coups; mais avant de faire la case dans, les grand jan, ou même de toucher son bois, il faut marquer quatre points pour son jan y car. sì que oublie de marquer les points que l'on gagne, l'autre les marque pour lui; cela's appelle, au Trictrac, envoyer à l'école, et c'est une règle générale pour tous les autres coups ou jans de ce jeu.

11. 16 419 Due Jan de deux tables.

Le jan de deux tables se fait , lorsqu'an commencement d'une partie vous n'avez que deux danses abattues, qui sont placées de manière que de votre dé vous pouvez mettre une de ces dames dans votre coin de repos, et l'autre dans célui de votre adversaire;

Co jani par simple vaut quatre points, et six par doublet, que vous marquez : et quoiqu'en effet vous ne puissiez pas mettre ces dames dans l'un ni dans l'autre de ces coins, ne pouvant être pris que par deux dames à la fois; cependant, parce que vous avez la puissance de les y mettre, nous en avez le profit en un mior, c'est un des hasards de ce jeu, qui profite à velui qui le fait.

Comment to the second of the

#### Du contre-Jan de deux tables.

Le contre-jan de deux tables se fait lorsque votre adversaire ayant son coin, vous n'avez que deux dames abattues en tout votre jeu, dont vous battez les deux coins; et comme le coin de celui contre qui vous jouez, se trouve pris, c'est pour vous un jan qui ne peut, qui produit à votre adversaire quatre points par simple, et six par doublet, dont vous l'envoyez à l'école, s'il oublie de les marquer.

### Du Jan de mezeas.

Le jan de mezeas se fait, quand au commencement d'une partie l'on a pris son coin de repos, sans avoir aucune autre dame abattue dans tout son jeu; alors si l'on fait un as, c'est jan de mezeas, qui vaut quatre points. Si l'on fait deux as, il vaut six points.

## Du contre-Jan de mezeas.

Le contre-jan de mezeas se fait lorsqu'au commencement d'une partie, vous avez pris votre coin sans avoir aucune autre dame abattue, après que celui contre qui vous jouez a pris le sien; alors, si vous faites des as, le coin de votre adversaire, qui est plein, est pour vous un obstacle, ou jan qui ne peut, et ce contre-jan de mezeas vaut à votre adversaire quatre points par simple, et six par doublet. Ce coup arrive rarement, mais il ne faut pas laisser d'y prendre garde.

CS

## Du petit Jan.

Le petit jan ou petit plein, est lorsque l'on a douze dames toutes couvertes dans la première table où est le tas de bois ou dames; ce jan, quand on le fait, si c'est par simple, il vaut quatre points, par doublet six, par deux moyens simples il vaut huit, par trois moyens douze, c'est-à-dire, quatre pour chaque moyen; par doublet, par deux moyens, il vaut douze.

Il faut sur-tout se souvenir de marquer ce que l'on gagne par le coup qui achève le petit jan, avant de couvrir ou faire la case qui reste à faire.

Comme les des ne sont pas parfaitement cubes, ceux qui sont plus plats sur quatre et trois, ou cinq et deux, font plus souvent petit jan, que ceux qui le sont sur six et as.

Tant que vous pouvez conserver ce petit jan, vous gagnez quatre points par simple, et six par doublet, chaque coup de dés que vous jetez.

# Du grand Jan. 9110.0

Le grand jan ou grand plein est, quand on a douze dames couvertes dans la seconde table du trictrac.

Quand on remplit son grand jan, on gagne, comme au petit jan, quatre points pour chaque moyen simple, six points par doublet.

Le grand jan étant fait, l'on gagne, tant qu'on le conserve, quatre points par simple;

DU TRICTRAC. et six par doublet, chaque coup de dés que l'on joue.

#### Du Jan de retour.

Quand le grand jan est rompu, l'on passe ses dames dans la première table de celui contre qui l'on joue, et on les conduit dans la se-conde table, c'est-à-dire, dans celle où était d'abord le tas de bois de l'adversaite; et dès qu'on est parvenu à remplir toutes les cases de cette dernière table, on a fair son jan de

retour.
Mais pour passer, il faut trouver des passages ouverts entièrement, c'est-à-dire, que la case ou flèche sur laquelle vous prenez passage soit absolument nue ou vide; car s'il y a une dame, c'est un passage pour battre cette dame, et même une qui serait plus loin, mais non pas pour passer.

Quand on fait son jan de retour, et tant qu'on le conserve, on gagne autant qu'au grand

et petit jans.

Celui qui, au jan de retour, ne peut pas jouer tous les nombres qu'il a faits, perd deux points pour chaque dame qu'il ne peut jouer, soit que le nombre qu'il a amené soit doublet ou simple.

ublet ou simple. Le jan de retour étant rompu, on lève à chaque coup, selon les dés, les dames du trictrac, et celui qui a plutôt levé, gagne quatre points par simple, et six par doublet; ensuite de quoi on remet les dames en pile ou tas, on recommence à abattre du bois, et faire de nouveaux pleins ou lans, jusqu'à ce qu'on ait gagné les douze trous qui composent C 6

le tout.

Du Jan de récompense.

Dans le cours de ce beau jeu, le jan de récompense et le jan qui ne peut arrivent une infinité de fois.

Le jan de récompense arrive, lorsque les nombre des dés combent sur une dame découeverte de celui contre qui l'on joue.

On appelle une dame découverte, celle qui est seule sur une flèche; quand il y en a deux accouplées, c'est une case, les dames sont

couvertes et serment le passage.

Dans la table du petit jan , on gagne sur chaque dame découverte quatre points par simple Jet six par doublet : si l'on bat par deux moyens simples, on gagne huit points, et par trois moyens douze; par l'un et l'autre dou-blet, on gagne pareillement douze; dans l'autre table, on ne-gagne-que deux points par simple pour chaque moven, et quatre points par doublet aussi pour chaque moyen.

Le jan de récompense arrive encore, quand ayant son coin de repes, l'on frappe le coin de celui comre qui l'on joue ; lequel est vide, et l'on gagne quatre points par simple et six par doubler.

Vous vorrez dans la suite la démonstration de tous ces coups, qui vous lèvera tous les doutes que vous pourriez avoir.

116 (3) כל של ד שכנום

de jan qui ne peut prive toutes les fois que les coups de dés cest-éndire, les nombres

DUTRICTRAC. 61
amenés frappent et tombent sur une dame
découverte de celui contre qui l'on joue,
et que les passages se trouvent fermés par des

Il arrive encore au jan de retour, quand on ne peur jouer les nombres que l'on a amenés.

La démonstration que vous trouverez dans les Chapitres suivans, vous apprendra facilement tous ces coups.

## CHAPITRE VI.

Comment on doit marquer ce que l'on gagnes

D'ABORD qu'en a jeté les dés, il faut regarder si l'on gagne ou si l'on perd quelque chose, avant que de toucher à son bois, et de le marquer ; car après qu'on a touché ses dames, on n'y est plus reçu, et de plus, on vous oblige de jouer ce que vous avez touché, parce que c'est une règle inviolable, que bois touché doit être joué, excepté toutefois quand les dames touchées ne peuvent absolument point être jouées, comme, par exemple, si une donnait dans votre coin qui n'est pas encore pris, et où une dame ne saurait entrer ni sortir seule, ou bien qu'elle donnat dans le grand jan de votre adversaire avant qu'il fût rompu.

Pour éviter ces inconvéniens, lorsqu'on ne veut pas jouer ses dames, mais seulement voir la couleur de la lame ou flèche, pour compter plus facilement les points que l'on gagne, il faut, avant de toucherson bois, dire, j'adoube;

ce terme fait connaître que ce n'est pas pour

jouer que vous touchez les dames.

Il faut donc, avant que de toucher son bois, marquer ce qu'on gagne; si l'on y manque, l'adversaire vous envoie à l'école, c'est-à-dire, marque ce que vous deviez marquer, avec ce que vous lui donnez sur les dames que vous lui battez par jan qui ne peut, c'es t-à-dire, par des passages bouchés.

L'on marque ce qu'on gagne, savoir, deux points, au bout et devant la flèche ou lame de l'as; quatre points devant la lame du trois. ou plutôt entre la lame du trois et celle du quatre; six points devant la lame du cinq, ou contre la bande de séparation; huit points au-delà de la bande de séparation devant la lame du six; dix points devant les lames du huit, du neuf ou du dix. Douze points font le trou, ou partie double ou simple, que l'on marque avec un fichet sur la bande du trictrac, en commençant du côté de la pile des .dames.

Si votre adversaire ayant jeté le dé, joue ce qu'il a amené avant que de marquer ce qu'il gagne par jan de récompense, c'est-à-dire. en vous battant des dames par des passages ouverts, vous l'envoyez pareillement à l'école, et marquez pour vous ce qu'il gagne avec ce qu'il perd par obstacle sur les dames que vous avez découvertes, et qui bat contre lui pour jan qui ne peut.

Si, au contraire, lorsque vous avez jeté les des, voyant que vous ne gagnez rien, yous jouez ce que vous avez amené, et que votre adversaire ne marque pas ce que vous lui donnez

DUTRICTRAC. 63 par obstacles, et jette les dés sans l'avoir marqué, vous marquez pour vous ce qui était pour lui, et l'envoyez à l'école.

Qui comptant ce qu'il gagne, dit, je gagne huit points, et n'en marque que six, d'abord qu'il a touché son bois pour jouer, il peut être

envoyé à l'école de deux points.

Qui, au contraire, dit, je gagne six points, et en marque huit, peut être envoyé à l'école de deux, si-tôt qu'il à làché son jeton, avant même d'avoir touché son bois, parce que dès que le jeton est abandonné, l'école est faite, et l'on ne peut reculer sans être envoyé à l'école.

Mais celui qui d'un coup gagne plusieurs points, peut fort bien marquer quatre, puis huit ou dix points, et enfin le trou, pourvu qu'il les marque avant de toucher son bois, ou de jouer, parce que l'on n'appelle point avoir touché son bois, quand on a dit, j'adoube.

Celui qui joue ou jette les des, marque toujours ce qu'il gagne mayant qu'on puisse mar-

quer ce qu'il perd.

Celui qui marque le trou, efface tous les points que l'autre avait.

## CHAPITRE VII.

## De la Bredouille.

L'ON appellé être en brédouille, quand on a gagné des points sans que l'adversaire en ait gagné depuis; et si l'on en gagne douze sans être interrompu, ils valent deux trous.

64 LE JEU
que l'on appelle partie bredouille ou partie

Cependant l'on prend souvent douze points sans être interrompu, et même davantage, et néanmoins on ne gagne pas la partie

bredouille.

Par exemple, d'un coup de dés vous gagnerez quatre points. Je jette les dés ensuite et fais un sonnés ou un quine, qui me vaut six points sur une dame que je vous bars par passage ouvert; du même coup vous gagnez douze points sur deux dames que je vous bats par impuissance ou jan qui ne peut : vous gagnez ces douze points tout de suite et sans interruption; puisque vous les gagnez après moi; mais parce que vous aviez quatre points, vous ne marquerez qu'un trou sans bouger, ces quatre points que vous aviez et que j'ai interrompus par les six que j'ai gagnés, étant comptés les premiers dir les douze que vous gagnez sans interruptions de sorte que les quatre qui vous restent, la partie simple marquée, sont censés être restés des douze derniers que vous avez gagnés.

Mais si vous aviez huit points simples, et moi autant en bredouille, et que d'un coup de des vous gagnassiez dix-huit points, alors, comme dix-huit et huit font vingt-six, vous marqueriez partie, une, deux et trois, et deux points sur l'autre; c'est-à-dire, que la première partie serait simple, parce qu'elle serait composée des huit points que vous aviez et que j'avais interrompus; et l'autre serait double, l'interruption que j'avais faite étant cessée, au moyen de ce que vous avez

effacé, en marquant votre premier trou, les huit

que j'avais en bredouille.

Pour distinguer le double d'avec le simple, celui qui le premier gagne des points, les marque avec un seul jeton. Celui qui interrompt et en gagne après, les marque avec deux jetons. Si celui qui a marqué le premier avec un seul jeton, gagne encore deux points, il les marque et ôte un jeton à son adversaire, ou lui dit de l'ôter pour faire voir qu'il est débredouillé, et que le premier qui achèvera la partie, la marquera simple.

Il est d'un honnête homme de se débredouiller, sans attendre que son adversaire le lui dise, et il serait à propos d'établir une peine contre celui qui ne le fait pas; car souvent on est si échauffé, que l'on oublie de dire à son adversaire de se débredouiller. L'on observe néanmoins que l'on est reçu à dire que l'on a débrodouillé, jusqu'à ce que l'adversaire ait marqué la partie; dans lequel temps, s'il la marque double, on lui die qu'il est débredouillé: mais si l'on eut joué quelques coups depuis, l'on n'y serait plus reçu, à moins que l'adversaire ne voulût convenir de bonne foi qu'il a été débredonillé.

Il n'en est pas de même de celui qui, pouvant marquer en bredouille les points qu'il gagne, les marque seulement simples, c'est-à-dire, avec un seul jeton; car du moment qu'il a joue son bois ou les dés, il ne peut plus dire qu'il

doit être en bredouille.

La même chose s'observe à l'égard de celui qui, gagnant partie bredouille, la marque seulement simple. Il ne peut être envoyé à l'école, parce qu'on n'envoie point à l'école d'un trou; mais dès qu'il a joué, il n'est plus reçu à dire qu'il a oublié de marquer la partie double, et il se doit imputer son peus d'attention.

## CHAPITRE VIII.

## Du coin de repos.

Le coin de repos est la onzième case, non comprise celle du tas ou pile des dames. Il se nomme coin de repos, parce que celui qui l'a est véritablement en repos; au lieu que celui qui ne l'a pas, est toujours exposé à être battu; ainsi, l'on doit chercher à prendre son coin le prémier.

Pour prendre son coin, il faut avoir toujours, s'il est possible, des dames sur les cases de quine et de sannes, qui sont appelées les

coins bourgeois.

Le coin ne se peur prendre qu'avec deux dames à la fois.

Il se peut prendre par puissance ou par effer. Il se prend par puissance, quand votre adversaire n'a pas le sien, et que de votre dé vous pourriez mettre deux dames dans son coin, lesquelles pourtant vous n'y mettez pas, parce que cela l'empêcherait de faire son grand jan; mais parce que vous en avez la puissance, vous prenez le vôtre, ce qui est un grand avantage.

Il se prend par effet, lorsque de votre

DU TRICTRAC. 67
de vous avez deux dames qui battent dans votre

De même que vous ne pouvez prendre votre coin qu'avec deux dames, vous ne pouvez aussi le quitter que vous n'ôtiez les deux dames à la fois.

Remarquez que quand vous pourrez prendre votre coin par effer, vous ne devez pas le prendre par puissance, et que cette puissance vous est absolument défendue quand votre homme a son coin.

## CHAPITRE IX.

Contenant la manière de compter ce qu'on gagne ou perd.

LOR SQUE vous avez votre coin, et que votre homme n'a pas le sien, chaque coup de dés que vous jouez vous vaut quatre ou six points, si vous battez son coin de deux dames; c'est-àdire, quatre par simple, et six par doublet. Par exemple, si votre jeu était disposé

Par exemple, si votre jeu était disposé comme en la figure 1', et que vous eussiez les dames noires, si vous faisiez six et cinq, vous battriez le coin de votre adversaire par un moyen simple, qui vous vaudrait quatre points; car par six et cinq, vous battriez du six, en comptant depuis votre sixième case, (je dis depuis, parce que c'est une règle générale, qu'on ne compte point l'endroit d'où l'on part, soit du tas, ou de quele

qu'autre case que ce soit; ) et du cinq, en comptant depuis la septième; outre cela, vous gagneriez encore quatre points sur la dame qu'il a découverte en la huitième case. parce que vous la battriez par deux moyens, et que dans la seconde table, qui est celle du grand jan, chaque moyen simple vaut deux points: le premier moyen par lequel vous la battriez serait du cinq, en comptant depuis votre dixième case; et le second moyen, ce serait en assemblant les nombres de six et de cinq, qui font en tout onze, encomptant depuis votre quatrième case; plus, vous gagneriez quatre points sur la dame qu'il a découverte en la cinquième case, en comptant depuis la vôtre septième, parce que vous la battriez par un moyen simple qui vaut quatre points dans la première table; de manière que six et cinq vous vaudrait douze points, c'est-à-dire, une partie bredouille, qu'il faudrait. d'abord, marquer; puis vous pourriez facilement couvrir vos deux dernicases, prenant le cinq sur la cinquième pour couvrir la dixième, et le six sur la première pour couvrir la septième; et de cette manière vous auriez très-beautjeu pour faire votre grand jan; ear il vous resterait sonnés, six et cinq, et six et quatre, avec lesquels vous rempliriez.

Vous marqueriez donc de ce six et cinq deux trous avant que de caser, et vorre homme marquerait quatre pour la dame qu'il a découverte en sa première case, que vous battez par passages fermés, ses cases six et

sept étant pleines.

DU TRICTRAC. 69
Ce qui paraît le plus difficile aux commençans, est de connaître quand ils battent ou non, et de compter ce qu'ils gagnent cu perdent.

Une règle certaine, est que les nombres pairs tombent toujours sur la même couleur d'où ils partent, comme du noir au noir, ou du vert au vert, et du blanc au blanc. Les nombres impairs, au contraire, tombent toujours sur une autre couleur.

Les plus nouveaux en ce jeu pourront néanmoins, en peu de temps, compter tant la perte que le gain, s'ils se donnent la peine d'ouvrir leur trictrac, de le disposer suivant les figures qui sont ici à la tête, et de suivre ce que j'ai

dit et dirai ci-après.

Votre jeu étant disposé comme en la figure I, si vous faisiez un quine, vous ne pourriez pas battre le coin de votre adversaire parce que pour le battre d'un quine, il faut compter depuis votre septième case, sur laquelle il n'y a qu'une dame; et comme le coin est différent des autres dames, qu'il ne peut point être battu du cinq et du quine, c'est-à-dire, de l'un et l'autre doublet, en assemblant les nombres, qui font en tout dix; cela ne wous vaudrait sien pour le coin; mais vous gagneriez duit points sur la dame que votre adversaire a découverre en sa huitième case, parce que vous la battriez par doublet et par deux moyens, et que chaque moyen vaut quatre points dans la seconde table, quand un bat par un doublet. Le premier moyen par tequel vous battriez cette dame, ce serait idu ping : en comptant depuis votre dixième case; et le second, ce serait du quine, les deux nombres assemblés, en comptant depuis votre cinquième case.

A l'égard de la dame de votre adversaire, découverte en sa cinquième case, vous la battriez en comptant depuis votre huitième case; mais elle serait contre vous, parce que le passage du quine, qui est sur la dixième case, est fermé par deux dames qui y sont accouplées; ainsi cela lui vaudrait six points, cette dame étant dans sa première table, où chaque moyen par doublet vaut six points.

Si sur ce même jeu vous faisiez sonnés, vous battriez d'abord le coin, parce que vous avez deux dames en votre sixième case; vous battriez encore la dame de votre adversaire, qui est en sa cinquième case, parce que vous avez le passage ouvert dans son coin; vous battriez aussi celle qu'il a découverte en sa huitième case, en comptant de la vôtre troisième: ainsi ce coup vous vaudrait, parce que c'est un doublet, six du coin, six de la dame qui est en la cinquième case, et quatre sur celle qui est sur la huitième, qui font seize points, c'est-à dire, une partie double, et quatre sur l'autre.

et quatre sur l'autre.

Ge même coup vaudrait six points à votre adversaire, parce que vous battriez contre vous la dame qu'il a découverie en sa première case, en comptant de la vôtre dixième, le passage qui est sur sa septième case étant fermé.

fermé.

Il est bon de vous dire qu'il ma cette différence entre les doublets et les coups simples, qu'aux doublets il n'y a jamais qu'an passage.

lequel se trouvant fermé par une case, cela fait un jan qui ne peut; au lieu qu'aux coups simples, comme les deux nombres sont différens, il y a deux passages; ainsi, quand l'un se trouve fermé, il suffit que l'autre soit ouvert pour gagner; par exemple, si en la même figure, ayant les dames noires, vous faisiez six et as, vous gagneriez quatre points sur la dame de votre adversaire, découverte en sa cinquième case, parce que vous la battriez en comptant depuis votre coin: cependant le passage du six est fermé, pusque sa sixième case est pleine; mais cela ne vous fait aucun préjudice, parce que vous comptez d'abord par l'as, dont le passage se trouve ouvert dans le coin de votre adversaire, et du même trait, le six vous porte sur sa dame

La dame qui est découverte en la huitième case, vous vaudrait encore deux points, en comptant de la vôtre huitième; elle ne vous vaudrait que deux points, parce que n'ayant aucune dame sur votre neuvième flèche, vous ne pouvez pas la battre du six; ainsi vous ne la battez que par un moyen, les deux nombres assemblés.

Je ne vous ai rapporté ce coup, que pour vous faire mieux sentir et entendre ce que c'est que passage, ouvert ou fermé; car un meilleur coup pour vous (votre jeu étant disposé comme dessus) ce serait de faire un carme, lequel vous vaudrait, premièrement six du coin, en comptant de votre huitième case; huit sur la dame de votre dversaire, découverte en sa huitième case; parce que

vous la battriez du quatre, en comptant de votre coin, et du carme, en comptant de votre septième case; enfin, il vaudrait six sur la dame qui est découverte en la einquième case de votre adversaire. Quoique ce coup ne vaille que six, et six font douze, et huit font vingt points, et qu'il s'en puisse faire de plus grands, néanmoins il est très-beau, en ce que vous ne donnez aucun point à votre adversaire.

Si votre jeu étant ainsi disposé, vous faisiez six et as, ou bien beset, vous ne battriez point le coin de votré adversalte, parce que le coin seul ne peut battre le coin; ainsi, pour battre du six et as, il faudrait avoir une surcase sur le coin; et pour le battre du beset, il en faudrait deux, c'est-à-dire, deux dames, outre les deux du coin.

### CHAPITRE X.

Des cases, du privilége de s'en aller, et des écoles.

Pour bien caser à propos, et ne vous pas donner des obstacles, il faut, quand votre adversaire est fermé par en-haut, ne pas vous presser de faire les cases basses ou avancées; parce que si vous faites gros jeu, vous battriez infailliblement contre vous les dames qu'il aura découvertes dans les cases première et seconde!

Les cases basses, ce sont celles qui sont

DUTRICTRAC. 73
le plus près de votre adversaire. Il ne faut pas
se hâter de les faire quand votre jeu est pressé,
et que vous ayez beancoup de bois sur les cases
de quine et de sannes, autrement vous vous
enfileriez vous-même.

Les cases qui sont estimées les plus difficiles à faire, sont la septième et la dixième, que l'on appelle par cette raison les cases du diable.

Pour pouvoir faire ces cases plus facil:ment, il faut tâcher d'avoir toujours des six
à jouer.

Lorsque l'on veut caser, et que l'on veut voir les lames seulement, il faut dire, j'adoube; autrement, votre horhine peut vous faire jouer le bois que vous toucherez, ce qui souvent gâte votre jeu.

Quand on fait the grand colle, comme un sonnés ou quine, qui fait passer voire jeu, si vous gagnez de ce coup assez de points pour achever votre trou, vous pouvez vous en aller, c'est-à-dife; lever vos dannes et recommencer la parine l'qui est til grand avantage; car souvent il arrive que tes grandls coups, non-seulement passent vour jeu, hais encore font gagner plusieurs parties à votre adversaire, par le moyen des dames que vous lui battez contre vous; et vous en allant, il ne gagne rien.

Lorsqu'on veut s'en affer, il fault dire, je m'en vais, avant de rompre son jeu, ou du moins en le rompant. Il faut bien prendre garde de ne pas tenik

Il faut bien prendre garde de ne pas tenitmal-à-propos, quand le jeu de voire adversaire est plus avancé et plus beau que le vôtre; Tome III. l'enfilade.

Celui qui s'en va a le dé, et peut jouer sans crainte d'être envoyé à l'école, faute d'avoir ôté son jeton; mais celui qui achevant son trou, le marque et joue son bois sans ôter son jeton, est envoyé à l'école de ce qu'il est marqué par le jeton; si cependant il avait des points de reste, il n'est envoyé à l'école que de ce qui se trouve marqué au-dessus des points qui lui étaient restés.

Remarquez que vous ne pouvez plus envoyer votre adversaire à l'école du jeton ou des points qu'il a oubliés, ou même des points qu'il a marqués mal-à-propos, d'abord que

yous avez joué depuis.

Quand on achève le trou et qu'on veut s'en aller, on le peut, tant qu'on tient son jeton, ou que l'on ne l'a point ôté de sa place; mais si l'on a des points de reste, et qu'on les ait marqués, on ne peut plus s'en aller.

Il faut se déterminer promptement, n'étant pas permis, de tenir après qu'on a dit, je m'en vais, ni de s'en aller après avoir dit, je tiens. Celui qui veut s'en aller ne doit pas jouer son bois, autrement il ne peut s'en aller.

Il faut donc bien remarquer qu'on ne peut s'en aller que lorsqu'on a achevé le trou de son dé, et non quand on l'achève du ,dé ou de la perte de son adversaire.

Qui s'en va, perd tous les points qu'il a de

reste.

Il est très-dangereux de vouloir entretenir un jan trop long - temps, et se sier sur l'espé-

DUTRECTRAC. 75
rance de faire petit jeu, ou de recevoir des
points; car souvent il arrive que l'on est
obligé de rompre, comme on le voit dans

la Figure 2.

Votre jeu, par exemple, est les dames noires: votre grand jan est fait, vous avez six points marqués; vous avez tenu, dans six points marqués; vous avez tenu, dans l'espérance que votre adversaire vous donnerait quatre points sur la dame que vous avez découverte en votre cinquième case; cependant il ne vous a rien donné, parce qu'il a fait six et trois, et qu'il n'a rien dans sa neuvième case; le coup suivant vous faites un sonnés, et royant n'être pas obligé de 
rompre et pouvoir conserver votre plein, vous marquez avec les six points que vous avez, et six points pour votre plein, une 
partie bredouille, et vous vous en allez, 
tant parce que vous donnez six points à 
votre adversaire, que parce que votre jeu 
trant avancé, il pourrait remplir et vous 
enfiler. enfiler.

Mais d'abord que vous avez touché votre bois, votre adversaire vous fait démarquer votre partie bredouille, et vous envoie à l'école de six points, que vous avez marqués mal-à-propos pour votre plein, parce qu'il fallait le rompre, et lever une dame de votre huitième case, pour la passer par la neuvième de votre adversaire dans sa troisième: ainsi, votre adversaire qui gagne six points sur la dame que vous lui avez battue contre vous, et six points dont il vous envoie à l'école, marque une partie bredouille.

L'ai dit qu'il vous envoyait à l'école, d'abord

que vous avez touché votre bois, parce que l'on n'envoie pas à l'école du fichet; c'est-à-dire, qu'encore que vous eussiez marqué un, deux ou trois trous, et même davantage, vous pouvez les démarquer sans crainte d'être envoyé à l'école; pourvu que vous n'ayez pas touché votre bois, joué le dé, ou ôté votre jeton, et icelui abandonné.

Observez cependant que si votre adversaire, croyant, aussi bien que vous, que vous avez gagné, ou feignant de le croire, avait levé ses dames, ou du moins une partie, en même temps que vous, il ne serait plus recevable à vous envoyer à l'école, étant censé avoir quitte la partie; comme celui qui jouant aux cartes, brouille et mêle son jeu.

Quand on fait son jan, grand ou petit, ou de retour, il faut avoir soin de marquer ce qu'on gagne sur les dames découvertes, ou par le plein qu'on achève, avant que de remplir ou faire la case qui reste à faire.

Si votre adversaire achevant son petit jan, marque les points qu'il gagne, et que par inadvertance il joué la dame avec laquelle il pouvait remplir, pour un autre nombre, en sorte qu'après il ne puisse plus remplir; comme par exemple, si ayant fait cinq et deux, et ne pouvant remplir que du deux, il joue le cinq avec la dame dont il devait jouer le deux pour faire son jan, vous pouvez l'envoyer à l'école, faute d'avoir fait son plein; c'est-à-dire, que, vous prenez pour vous les points qu'il avait marquès pour son plein, lequel il n'a point fait; et après, si

bu TRICTRAC. 77 son jeu est avantagé, et que vous voyiez qu'il ne pût gagner de son petit jan le trou, et que vous espériez pouvoir le faire passet dans votre petit jan, vous pouvez lui faire rejouer son bois, et lui faire faire son petit jan.
Mais s'il avait son jeu recule et des dames
dans son petit jan, avec lesquelles il put encore remplir, il faudrait laisser les choses en l'état qu'il les aurait mises.

Si au contraire votre adversaire achevant oi au contraire votre adversaire achevant son petit jan, ne marque pas les points qu'il gagne, et qu'il ne fasse pas son plein, soit par mégarde, soit à dessein, parce que son jeu étant avancé, il craint d'être obligé de passer dans votre petit jan, vous pouvez d'abord l'envoyer à l'école des points qu'il à du marquer pour son petit jan, et ensuite lui faire faire son plein, s'il est avantageux pour vous qu'il le fasse. vous qu'il le fasse.

Si ayant fait son petit jan il a des dames avancées dans son grand jan qu'il fasse un nombre par lequel il puisse passer dans votre petit jan et qu'au lieu de passer, il rompe son petit jan, soit à dessein, soit par meprise,

son petit jah, soit a dessein, soit par meprise, vous pouvez l'envoyer à l'école des points qu'il n'a pas mardués pour son jan qu'il conservait, et ouire cela le faire rejouer et passer dans voire petit jan.

A l'égard du grand jan, si votre adversaire marque les points qu'il gagae en l'achevant, et que néanmoins il ne le fasse point, parce qu'il a joué la dame avec laquelle il pouvait remplir, pour une autre marque, vous l'envoyez à l'école, et prenez pour vous les points qu'il a marqués; mais yous ne le faites point qu'il a marqués; mais yous ne le faites point

rejouer et saire son plein, parce que vous avez intérêt qu'il n'en sasse point, afin de l'ensiler.

Le même s'observe pour le jan de retour, que vous avez pareillement intérêt que votre

adversaire ne fasse point.

Si votre adversaire, ayant levé le premier au jan de retour, marque les points qu'il gagne, et qu'ensuite, ayant empilé ses dames pour recommencer, il ôte par mégarde son jeton, vous pouvez, dès qu'il aura jeté le dé, l'envoyer à l'école des points qu'il s'est ôtés.

Celui qui, ayant quatre ou six points marqués, marque ce qu'il gagne avec un autre jeton, comme par exemple huit points, peut, dès qu'il a joué son bois ou jeté le dé, être envoyé à l'école des quatre ou six points qu'il avait, et auxquels il n'a pas pris garde.

On ne peut pas envoyer à l'école d'un trou entier, c'est-à-dire, d'un trou que l'on aurait oublié de marquer, ou qu'on aurait marqué de trop par mégarde, comme si l'on avait marqué partie double, au lieu de simple.

Cependant, on envoie quelquesois à l'école de plus que d'un trou, quand par exemple l'on fait un sonnés qui vaut dix-huit ou vingt points, et qu'on joue son bois avant d'avoir marque ce qu'on gagnait par ce sonnés.

Lorsque ce n'est pas vous qui avez jeté le dé, vous pouvez toucher voire bois sans crainte d'être envoyé à l'école, ni obligé de jouer le bois que vous avez touché: par exemple, votre adversaire fait quine, dont il ne gagne que quatré points, et ce quine lui

DU TRICTRAC. gare son jeu; vous croyez qu'il en a assez pour un trou, et qu'il s'en ira; vous levez trois ou quatre dames de votre jeu pour vous en aller aussi; en même temps votre adversaire qui ne s'en est point allé, et ne le pou-vait, n'ayant point achevé la partie, vei t vous envoyer à l'école, faute d'avoir marque ce qu'il vous donnait avant que de touchervotre bois: mais il ne le peut, parce que n'étant pas à vous à jouer, vous pouvez tou-cher votre bois, le lever et le remettre, et vous n'êtes à l'école de ce qui vous est donné par votre adversaire, que lorsque vous avez

jeté le dé sans le marquer. L'on n'envoie point à l'école de l'école; c'est-à-dire, que si votre adversaire fait une école, oubliant de marquer ce qu'il gagne, et que vous ne l'en ayez pas envoyé à l'é-cole, il ne peut pas vous envoyer à l'école, faute par vous de l'y a oir envoyé.

Mais si votre adversaire, croyant que vous avez fait une école, vous y envoie, alors ce n'est plus à l'école de l'école, et vous pouvez fort bien l'envoyer à l'école de ce dont il vous a envoyé à l'école mal-àpropos.

Observez qu'il se trouve des gens qui font des écoles exprès, pour ôter les moyens à leur adversaire de s'en aller.

Quand cela arrive, il faut prendre garde s'il vous est avantageux de laisser faire l'école et de la marquer, ou si vous avez intérêt de l'empêcher; cela dépend absolument de vous, et vous devez consulter là-dessus la disposition de votre jeu, et celle du jeu de votre D 4

So LE JET

adversaire. Il vous est libre de laisser faire l'école sans la marquer, ou de la marquer, ou bien de dire à votre adversaire de marquer ce qu'il gagne; et s'il marque des points, quoiqu'il na gagne rien, vous pouvez lui faire ôter son jeton, afin, par ce moyen, de l'empêcher de faire l'école: mais, il faut que sout cela soit fait dans le même instant, c'est-à-

dire, sans attendre qu'un autre coup soit joué. Quand on envoie à l'école, il faut y envoyer de tous les points qui ont été oubliés à marquer, n'étant pas permis pour mieux faire son jeu, de n'y envoyer que de detre, quatre ou six points : ainsi celui qui est envoyé à l'école peut, si c'est son avantage, vous obliger de marquer l'école, toute entière; ce qui n'est point contraire à ce qui est dit ci-devant, qu'on n'envoie point à l'école de l'école. On ne peut être contraint, d'envoyer à l'école de ce qu'on n'à pas entièrement marqué l'école de ce qu'on l'à pas entièrement marqué l'école de l'école il adversaire peut obliger de marquer le sous.

c error and so troms des gens qui fonc deples esquisi, par fier les moyens à

in with a cut of a court man is

realistic under the similar prendre grade

Out of a la similar design to prendre grade

in the constant trade of the last faire on the constant of the constan

## CHAPITRE XI.

Contenant la manière de baltre une dame; et de remplir son fan par plusteurs moyens.

QUOIQUE je vous aie déjà montré la manière de battre une dame par plusieurs moyens, néanmoins, comme dans les exemples que je vous ai rapportés, celui de battre une dame par plusieurs moyens dans la première table, qui est celle du petit jan, n'y est point, j'ai cru devoir vous en faire une démonstration particulière, et j'y ai ajouté celle de la manière de remplir par plusieurs moyens, afin de vous donner un parfait éclair cissement de tous les coups,

s coups. L'on peut hattre une dame par plusieurs moyens, comme, par exemple, en la figure 3, votre adversaire, après avoir marqué une partie bredouille de son petit jan, a voulu

tenir, et a été obligé de passer une de ses dames dans votre cinquième case.

Vous avez les dames noires, et vous faites un cinq et trois, qui vous vaut, sur la dame qu'il a découverte en sa neuvième case, six points; sur celle qui en est la septième, qua-tre, et, sur celle qu'il a passée en votre cinquieme case, huit points : vous en gagnez six sur celle qui est en la neuvième case, parce que vous la battez par trois moyens, qui vous valent chaquin deux points; vous la battez du trois, en comprant de votre com ; du, cinq.

en comptant de votre neuvième case; et du cinq et trois, en comptant de votre sixième case; celle qui est en la septième case vous vaut quarre points, parce que vous la battez par deux moyens, savoir, du cinq, en comptant de votre coin, et du cinq et trois, en comptant de votre huitième case.

A l'égard de celle qui est passée en votre cinquième case, vous la bastez du cinq, en comptant de votre tas, et du trois, en comptant de votre seconde case, qui sont deux moyens qui vous valent chacun quatre points.

Un plus beau coup pour vous sur ce jeu-là, serait un quine, qui vous vaudrait huit points sur la première, parce que vous la battriez du doublet et double doublet; le second vous vaudrait autant; et le troisième, qui est dans votre cinquième case, vous vaudrait six points, qui feraient vingt-deux points, c'est-à-dire, partie double, et dix points de reste.

Il y aurait encore sur ce même jeu, carme ou terne, qui vous vaudraient chacun vingt points, savoir, six du coin, six sur la dame qui est passée en la cinquième case, et huit

sur les deux autres.

A l'égard de la manière de faire son jan, quand on dit que pour chaque moyen que l'on remplir son jan, l'on marque quatre par simple, et six par doublet, cela s'entend quand on n'a plus qu'une demi-case à faire; car si l'on avait encore une case entière, quoique d'un coup de de l'on y pût mettre les deux dames à la fois par simple ou par doublet, ce ne serait tonjours qu'un moyen.

DUTRICTRAC. 8; Mais si vous n'aviez, comme en la figure 4, qu'une demi-case à faire, et que votre jeu fût les dames noires:

Pour lors, si vous faisiez six et trois, ou quatre et deux, comme vous rempliriez du trois et du six, et que ce serait par simple, chaque moyen vous vaudrait quatre points; et si vous faisiez terne, comme vous rempliriez du trois et du terne, chaque moyen vous vaudrait six points, étant par doublet, etc.

et du terne, chaque moyen vous vaudrait six points, étant par doublet, etc. Mais de la manière que le jeu de votre adversaire est disposé en la même figure, s'il faisait un sonnés, encore qu'il n'ait qu'une demi-case à faire, et que sur son tas il lui reste deux dames, néanmoins cela ne serait compté que pour un moyen, et ne lui vaudrait

que six points.

Quoiqu'on ne puisse faire sortir les dames de son coin, ni les y mettre l'une sans l'autre, néanmoins plusieurs personnes prétendent que, si au jan de retour l'on peut remplir par plusieurs moyens, et que comptant du coin, l'on batte juste sur la demi-case qui reste à remplir, l'on doit marquer, pour la puissance, quatre par simple, et six par doublet, quoiqu'en effet l'on ne puisse sortir une dame du coin, pour remplir la demi-case.

Comme en la figure 5, où vous avez les dames noires, si vous faites six et trois, vous pouvez, suivant cette opinion, remplir par trois moyens: du six, comptant de la neuvième case; du trois, comptant de la sixième; du six et trois par puissance, comptant de votre

coin.

Si au contraire, votre adversaire, en la même

figure, faisait six et as; comme il n'a point d'as pour remplir, quoique par six et as, en comptant de son coin, il batte juste la demicase qui lui reste, à ramplir, néanmoins cela ne lui vaudrait rien; mais s'il faisait quatre et trois, cela lui vaudrait huit points, parce qu'il remplirait du quatre, comptant de la neuvième

case, et du quatre et trois par puissance, comptant de son coin. Si la dame de votre adversaire, qui est en la septième case, était sur la sixième, et que celle qu'il a en la neuvième case fut passée dans le petit jan, alors, s'il faisait six et as, il ne pourrait pas dire qu'il remplit de l'as, et qu'il n'a point de six; mais il serait obligé de jouer un six, de la dame qu'il aurait en sa sixième case, et partant, ne remplirait point, Mais si's outre la dame qu'il aurait en sa sixième case, il en avait encore une en la septième ou en la huitième, il gagnerait par six et as huit points, parce qu'il remplirait de l'as et du six et as par puissance, comptant de son coin; parce que, suivant cette opinion, pour profiter de cette puissance, il faut, non reulement pouvoir remplir d'une autre dame, mais encore il faut pouvoir jouer tous les nombres que l'on a amenés, et cela indépendamment du coin; car, par exemple, si faisant quatre et trois, votre adversaire avait un quatre, et point de trois, il serait obligé, s'il remplissait du quatre, de rompre en même-temps pour jouer le trois, ou de sortir de son coin, s'il avait le passage ouvert, pour en jouer son quatre et trois, et par conséquent il ne pourrait point faire de plein, ce coup-là , et ainsi ne gagnerait rien.

DUTRICTRAC. 85
La raison qui détermine ceux qui sont de cet avis, est que la beauté de ce jeu consistant principalement dans l'adversité des coups et rencontres, ce coup, qui arrive farement. doit être admis.

Ils donnent pour exemple le jan, de deux tables par lequel on gagne, parce qu'on a la puissance de mettre de son dé une dame dans son coin, et l'autre dans celui de son adversaire, quoiqu'en effet on ne les mette point.

Ils disent encore que l'on a le privilège de prendre son coin, quand de son de l'on amène

deux nombres avec lesquels on pourrait mettre deux dames dans le coin de son adversaire, lequel néanmoins il n'est pas permis de prendre.

Ils ajourent que ce coup doit être considéré comme un hasard et rencontre, qui profite à celui qui le fait, quand il a d'autres dames pour remplir par effet, de même que le jan de mezeas profite à celui qui, ayant son coin, fair un ou deux as lossqu'il n'a point d'autres dames abattues, et que l'autre n'a pas son coin; que ce, coup n'a point été inventé pour être joué, non plus que le jan de deux ta-bles, mais seulement parce qu'il n'arrive pas souvent, afin de flatter l'espérance du Joueur, qui, voyant ce seul coup pour se sauver, le souhaite avec empressement.

Ceux qui sont de sentiment contraire, ré-pondent que, pour gagner et faire son plein par un, deux ou trois moyens, il faut abso-ment pouvoir couvrir la dernière demi - case avec chacune des dames qui y battent; qu'ainsi, en la figure précédente, où, ayant les dames

86 LEJEU
noires, vous avez fait six et trois, ce coup
ne vous vaut que huit points, parce que vous ne pouvez effectivement remplir que du trois et du six. Cela est si vrai, que si le six et le trois vous manquaient, quoiqu'en comptant du coin vous battiez juste la demi - case qui du coin vous battiez juste la demi - case qui reste à couvrir, vous ne gagneriez cependant rien, comme ceux de la première opinion en conviennent; qu'une règle certaine est que, pour chaque moyen qu'on remplit, on gagne quatre points par simple, et six points par doublet; et que, puisque l'on ne gagne rien lorsque l'on ne peut couvrir la dernière demicase qu'en comptant du coin, il n'est pas juste que, lorsqu'on la remplit d'une autre dame, l'on assemble les deux nombres que le dé a amenés, pour dire que l'on remplit encore, en comptant du coin, puisqu'il est constant que ni l'une ni l'autre des deux dames qui sont dans le coin, ne peuvent jamais être jouées dans le coin, ne peuvent jamais être jouées seules pour couvrir et faire le plein de retour.

Voilà quelles sont les diverses opinions sur vona quenes sont les diverses opinions sur ce coup, que j'ai rapportées ici seulement pour satisfaire le lecteur; car aujourd'hui ce coup ne fait plus de difficulté, la dernière opinion ayant prévalu, et l'on ne gagne point sur le plein ou jan de retour que l'on fait en comptant du coin, si l'on n'a une surcase sur le coin, avec laquelle on puisse effectivement remplie

ment remplir.

### CHAPITRE XII.

Contenant la demonstration de la manière de lever et rompre le jan de resour.

QUAND d'un jan de retour on a gagné une partie simple ou double, il vaut mieux s'en aller que de lever jusqu'à la fin, à moins qu'il n'y est espérance de gagner encore beaucoup de points.

L'on ne lève point que l'on n'ait passé toutes

les dames dans le petit jan.

Il est dangereux, au jan de rerour, de n'avoir pas sorti de son coin; il y a néanmoins des coups favorables, comme par exemple, en la figure 6, où ayant les dames noires, vous avez encore votre coin : votre plein est fait, et vous avez une surcase sur la quatrième lame; en cet état, vous faites un six et as; vous ne pouvez pas soriir de votre coin, parce que l'as donnerait dans le zoin de votre adversaire, où une dame ne peut entrer seule ; vous ne pouvez point jouer de six avec les dames qui sont dans votre coin, parce que les dames des coins n'en peuvent sortir l'une sans l'autre; vous ne pouvez pas non plus jouer le six avec les dames qui sont passées dans le petit jan de votre adversaire, qui composent votre jan de retour, parce qu'on ne peut lever aucunes dames du jan de retour, que toutes ne soient passées dans le petit jan; sinsi vous conserverez votre plein, et jouerez

un as avec la surcase que vous avez sur la quatrième lame, et votre adversaire marquera deux points pour le six que vous pe pouvez pas jouer.

Si sur ce même jeu vous faisiez cinq et as, ce serait un très-mauvais coup; car vous seriez obligé de rompre et de jouer le cinq avec une des dames qui sont en la cinquième case, et l'as avec la surcase qui est sur la quatrième : cependant vous auriez encore l'espérance de refaire votre plein, si le coup suivant vous

pouviez sortir de votre coin-

Quand toutes les dames sont passées dans le petit jan, on lève à chaque coup de dés tout ce qui bat juste sur le bord, selon le nombre qu'on a amené, autrement on ne peut point lever, mais il faut jouer ce qui ne bat point sur le bord, comme en la figure précédente, où voire adversaire faisant quine, ne peur rien lever, à cause que sa quatrième case, qui bat iuste sur le bord, est vide : ainsi, pour jouer son quine, il faut qu'il mette sur la lame du tas les dames qui sont en sa cinquième ease: Si cependant il n'avait rien en sa cinquième case, il lèverait les dames qui seraient en sa troisième ou seconde case; parce que, du moment qu'il n'y a point de dames derrière la case d'où doit partir le nombre qui bat sur le bord, on lève les plus éloignées: ainsi les cases de quine, carme et terne étant vides, on lève, pour un sonnés, les dames qui sont sur la deuxième case; si cette case est encore vide, on lève celles qui sont sur la première; etc. o and a contra to Celui qui a levé le premier toutes ses dames.

gagne quatre points par simple, et six pas doublet; c'est-à-dire, que le dernier coup qu'il joue, s'il fait un doublet, il marque six points; s'il fait un nombre simple, il n'en marque que quatre, avec les autres points qui peuvent lui être restés d'ailleurs; et outre cela, il a le dé pour recommencer une autre partie.

## CHAPITRE XIII.

## De la grande Bredouille.

LA grande bredouille est quand l'un des Joueurs gagne le tour ou la partie du Tric-trac, qui est composée de douze troys, sans interruption: le profit de la grande bredouille est de gagner double de ce qui est en jeu, quand on est convenu de jouer grande bredouille.

Mais cela n'est guère en usage présentement.

Quand on la jouait autrefois, on marquait, pour s'en souvenir, sur le bord du Trictrac, avec un jeton percé: ou peut à présent, si on la veut jouer, se servir de la même marque ou autre équipollente.

. Il faut néanmoins remarquer que celui qui gagne le premier des trous, n'a pas besoin de se servir d'aucune marque, cela n'étant nécessaire qu'à celui qui marque après, pour saire connaître qu'il est en grande bredouille, c'est-à-dire, que son adyersaire n'a pris aucun trou depuis lui.
Quand on interrompt la grande bredouille.

JE JE V il faut avoir soin de la faire démarquer, pour éviter les disputes, sur - tout quand on joue sans témoins.

## CHAPITRE XIV.

Des règles pour connaître combien il y a de coups en deux dés, et voir promptement combien il y en a pour et contre.

Pour entendre et retenir plus facilement le contenu en ce Chapitre, il faut considérer que le Trictrac se joue avec deux dés qui, portant six nombres, six carrés ou six faces, produisent par nécessité trente-six coups, parce que les règles des sciences étant certaines, et l'arithmétique nous ayant enseigné que, pour savoir combien un nombre est dans un autre, il fallait multiplier l'un par l'autre, six fois six faisant trente-six, il est impossible que dans deux dés il y ait ni plus ni moins de trente-six coups.

Et quoiqu'il paraisse d'abord, en comptant tous les coups que produisent deux dés, qu'il n'y en ait que vingt-un, comme effectivement il est vrai qu'il n'y en a pas davantage en un sens: savoir, six et as, six et deux, six et trois; six et quatre, six et cinq, sonnés, cinq et as, cinq et deux, cinq et trois, cinq et quatre, quine, quatre et as, quatre et deux, quatre et trois, carme, trois et as, trois et deux, terne, deux et as, double deux, et ensin ambesas; néanmoins, quand on veut penétrer plus avant, il n'est pas

DUTRICTRAC. 91 moins vrai de dire qu'il y a trente-six coups, et cela est d'une certitude réelle et incontes-

table, comme je vais le faire voir.

Quoiqu'il semble que six et as, et as et six ne soient qu'une même chose, il est pourtant vrai que cette même chose se produit en deux façons, et se doit compter deux fois, comme il est aisé de le voir par la table suivante; car, puisque dans chaque dé il y a un as et un six, il faut que dans les deux dés il y ait deux as et deux six; et par conséquent six et as sont deux cours parce que le dé qu'i et as sont deux coups, parce que le dé qui a produit un as une fois, peut une autre fois faire un six, et ainsi de l'autre.

De sorte que tous les coups se divisant ou en doublet, ou en coups qui ne le sont pas, que nous appelons simples, et n'y ayant que six doublets, qui sont ambesas, double deux, ternes; carmes, quines et sonnés; ces six coups doublets étant retranchés de vingt - un coups qui s'appellent, il n'en reste que quinze; lesquels se produisant chacun deux fois, font trente coups; et les six doublets ne se pouvant produire ni être dans le dé qu'une fois, font trente-six coups.

Cela étant bien établi, bien entendu, bien vrai, et bien démontré, il faut s'en faire une règle, et dire, au Trictrac, que tout doublet est simple, parce qu'il ne peut se produire qu'une fois, et que tout simple; c'est-à-dire qu'n'est pas doublet, est double, parce qu'il peut être

produit deux fois.

Après l'établissement de cette vérité, qu'il y a trente-six coups au Trictrac, il faut passer 4 voir l'utilité de cette connaissance qui est

très-grande; car à tout moment on doit examiner combien il y a de coups pour et contre soi, ce qui se fait en un instant: quand on voit qu'il n'y a qu'un coup pour soi, on conclut nécessairement qu'il y en a trente-cinq contre.

S'il y en a vingt pour soi, on sait en même

temps, qu'il y en a seize contre.

Et c'est cette connaissance qui vous détermine à jouer d'une façon ou d'une autre.

Comme on ne peut donter qu'à la banque, où il y a plus de billets blancs que de noirs, on en tire plutôt un blanc qu'un noir, on doit dire de même au Trictrac, que celui qui a vingt coups pour lui, doit en amener plutôt un de ces vingt, que non pas un des seize qui sont contre lui.

Ce n'est pas pourtant une chose assurée et certaine, le jeu n'étant jamais sans hasard, où la fortune se joue très-souvent de la prudence: cependant, quoique l'on présume de la fortune, personne de bon sens ne dira qu'il ne vaille mieux avoir vingt coups pour soi, que de n'en avoir que seize.

Moyen de compter combien il y a de costps pour ou contre soi!

Pour compter avec plus de facilité combien il y a de coups pour ou contre sois, il y a deux règles qui vous l'apprendent sans peine.

Pour les comprendre, vous avez vu dans les Chapitres précédens que l'on bat ou que l'on est battu en trois manières différentes, ou d'un de seul, ou d'un gurre de seul.

DU TRICTRAC. ou du nombre que les deux dés assemblés com-

posent.

Par exemple, si vous faites six et cinq, vous voyez premièrement si vous battez celui contre qui vous jouez par un cinq, et puis vous voyez si vous le battez par un six, et en troisième lieu; vous joignez ces deux nombres ensemble, qui font onze, et vous voyez si vous le battez par onze points:

Voici deux règles qu'il faut savoir toutes les fois qu'il faut assembler le nombre des deux dés.

## Première règle.

Si le nombre des deux dés assemblés passe six points, il ne peut y avoir qu'un, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou six coups.

S'il faut douze pour battre, il n'y a qu'un coup, parce que douze ne vient et n'est qu'une fois dans les deux des.

S'il faut onze points pour battre, il n'y a que deux coups, qui sont six et'cinq, et cinq et six, desquels il n'y en a qu'un qui s'appelle, savoir, six et cinq.

S'il faut dix points, il y a trois coups, six et quatre, quatre et six, et quine, dont' il n'y en a que deux qui s'appellent, savoir, six et

quatre, et quine.

S'il en faut neuf, il y a quatre coups, six et trois, et trois et six, cinq et quatre, et quatre et cinq, desquels il n'y en a encore que deux qui s'appellent, savoir, six et trois, et cinq et quatre.

S'il en faut huit, il y a cinq coups, qui

sont six et deux, et deux et six, cinq et trois, et trois et cinq, et carme, desquels il n'y en a que trois qui s'appellent, qui sont six et deux,

cinq et trois, et carme.

S'il en faut sept, il y a six coups, qui sont six et as, et as et six, cinq et deux, et deux et cinq, quatre et trois, et trois et quatre, desquels il n'y en a que trois qui s'appellent, savoir, six et as, cinq et deux, et quatre et trois.

Voilà la manière de compter, quand on est au-del de six points, et qu'il faut assembler le produit des deux dés, pour battre celui contre

lequel on joue.

# Seconde règle.

Il y a une autre règle à praisquer, lorsqu'on peut battre ou être battu par un de seul, jusqu'à six points.

Et rien n'est plus aisé que d'entendre cette

règle.

On doit se souvenir qu'il faut toujours ajouter

un dix au point sur lequel on peut êrre battu.

Si, par exemple, on est découvert sur un six, ajoutant dix et six, cela fait seize, et partant, il y a seize coups; savoir, terne, cinq et as, as et cinq, quatre et deux, deux et quatre, six et as, as et six, six et deux, deux et six, six et trois, trois et six, six et quatre, quatre et six, six et cinq, cinq et six, et enfin sonnés; desquels seize coups il n'y en a néapmoins que neuf qui s'appellent, qui sont six et as, six et deux, six et trois, six et quatre, six et cinq, quatre et deux,

DUTRICTRAC. 95 cinq et as, terne et sonnés. Mais parce que de ces neut, les sept premiers se produisent deux fois, cela fait que l'on compte seize coups, suivant ce qui est observé ci-devant.

Si vous êtes découvert sur un cinq, ajoutant dix, cela fait quinze, et partant, il y a quinze coups, savoir, trois et deux, deux et trois, quatre et as, as et quatre, cinq et as, as et cinq, cinq et deux, deux et cinq, cinq et trois, trois et cinq, cinq et quatre, quatre et cinq, quine, cinq et six, six et cinq, desquels il n'y a que huit coups qui s'appellent, qui sont trois et deux, quatre et as, cinq et as, cinq et deux, cinq et trois, cinq et quatre, cinq et six, et quine.

Si vous êtes découvert sur un quatre, ajoutant dix, cela fait quatorze, et partant, il y a quatorze coups; savoir, double deux, trois et as, as et trois, quatre et as, as et quatre, quatre et deux, deux et quatre, quatre et trois, trois et quatre, quatre et cinq, cinq et quatre, quatre et six, six et quatre, et carme, desquels il n'y a que huit coups qui s'appellent, qui sont double deux, trois et as, quatre et as, quatre et deux, quatre et trois, quatre et cinq, quatre et six, et carme.

Si vous êtes découvert sur un trois, ajoutant dix, cela fait treize, partant, il y a treize coups; savoir, deux et as, as et deux, trois et as, as et trois, trois et deux, deux et trois, trois et quatre, quatre et trois, trois et cinq, cinq et trois; trois et six, six et trois, et terne, desquels il n'y a que sept coups qui s'appellent; savoir, deux et as, trois et as, trois et deux, trois et quatre; trois et cinq, trois et six, et terne.

Si vous êtes découvert sur un deux, ajoutant dix, cela fait douze; partant, il y a douze coups: savoir, beset, deux et as, as et deux, deux et trois, trois et deux, deux et quatre, quatre et deux, deux et cinq, cina et deux, deux et six, six et deux, et double deux; desquels il n'y a que sept coups qui s'appellent, qui sont bezet, deux et as, deux et trois, deux et quatre, deux et cinq, deux et six, et double deux.

Si vous êtes découvert sur un, ajoutant dix, cela fait onze; partant, il y a onze coups, savoir, as et deux, deux et as, as et trois, trois et as, as et quatre, quatre et as, as et cinq, cinq et as, as et six', six et as, et beset, desquels il n'y a que six coups qui s'appellent, qui sont, as et deux, as et trois, as et quatre, as et cinq, as et six, et beset.

Rien n'est plus simple, plus aise, ni plus

certain, que cette manière de compter.

Néanmoins, il est nécessaire d'observer que ces deux règles n'ont lieu que lorsqu'il n'y a point de passages férmés entre la dame que l'on bat, et celle d'où l'on bat; car s'il y en avait, cela augmenterait les coups contraires, et ces règles no se trouveraient plus veritables.

A l'égard de la différence qu'il y à entre ces deux règles, c'est que dans la première, quand il faut assembler les deux des pour battre, plus vous êtes loin, plus vous êtes en sûreté.

Dans

Du TRICTRAC. 97 Dans la seconde, lorsque vous êtes battu par un dé seul, plus vous êtes près, plus vous

êtes à couvert.

Vous voyez donc, par ces deux règles, tous les coups par lesquels on peut toucher et battre une dame découverte, en quelque case qu'elle

soit placée.

Vous pouvez, si vous voulez, réduire tous ces coups à ceux qui s'appellent, et dire, pour battre une dame sur douze, il n'y a qu'un coup, qui est sonnés, lequel, quoique doublet, est ici appelé simple, parce qu'il ne se produit qu'une seule fois, n'y ayant dans les deux dés que deux six, et par conséquent, que pour saire une seconde sois sonnés, il saudrait que ce fût avec les deux mêmes six.

Sur onze, il y a un coup double, parce qu'il se peut produire différemment, le dé qui a fait un six pouvant faire un cinq, et celui

qui fait un cinq pouvant faire un six.

Sur dix, deux coups, dont l'un double et l'autre simple.

Sur neuf, deux coups doubles.

Sur huit, trois coups, deux doubles et un simple.

Sur sept, trois coups doubles.

Sur six, neuf coups, dont sept doubles. Sur cinq, huit coups, dont sept doubles. Sur quatre, huit coups, dont six doubles. Sur trois, sept coups, dont six doubles. Sur deux, sept coups, dont cinq doubles. Et sur un, six coups, dont cinq doubles.

Tout ce que dessus ne vous apprend que deux choses: la première, qu'il y a trente-six coups en deux dés, parce qu'au Trictrac Tome III.

tout coup double est simple, et tout coup simple, au contraire, est double, par les raisons ci-devant expliquées.

La seconde vous montre la manière de compter, ou pour mieux dire, la manière de voir et de lire dans le Trictrac même, combien

il y a de coups pour et contre soi.

Et bien que cela semble peu de chose, c'est pourtant le seul fondement sur lequel tout le jeu du Trictrac a été composé; et ce n'est que par-là que l'on apprend comment il faut jouer, placer ses dames et conduire son jeu; c'est par-là que l'on sait le moyen de prendre son coin; c'est par-là que l'on voit si l'on doit continuer son jeu, ou lever, et comme l'on dit, s'en aller; enfin, c'est par-là que l'on voit ce que l'on doit craindre ou espérer, et dans tout le cours du jeu on connaît aisement lequel des deux Joueurs a l'avantage.

# CHAPITRE XV.

# Contenant le Tarif de la valeur des coups.

JE vous ai marqué ci-devant ce que produisaient toutes les rencontres de ce jeu, à mesure que je vous en ai expliqué le cours; mais comme cela se trouve dispersé dans plusieurs Chapitres, j'ai cru que je devais, pour votre utilité, ramasser, le tout dans un seul Chapitre.

| Le jan de trois coups vaut quatre poin<br>Le jan de deux tables vaut, par simple<br>Par doublet,<br>Le contre-jan de deux tables, vau | , 4        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| simple .                                                                                                                              | 4          |
| Par doublet,                                                                                                                          | ð          |
| Le jan de mezeas vaut, par simple,                                                                                                    | 4          |
| Par doublet                                                                                                                           | 3          |
| Le contre-jan de mezeas vaut par                                                                                                      | sim=       |
| ple,                                                                                                                                  | A.         |
| Par doublet,                                                                                                                          | ጀ          |
| Le petit jan fait par un moyen si                                                                                                     | mala       |
|                                                                                                                                       | upie,      |
| Vaut                                                                                                                                  | <b>.</b> 4 |
| Par deux moyens,                                                                                                                      | Q          |
| Par trois moyens,                                                                                                                     | 12         |
| Par doublet, par un moyen,                                                                                                            | ્. ૦       |
| Par double doublet, autrement                                                                                                         | deux       |
| moyens,                                                                                                                               | 12         |
| Le grand jan, par un moyen simple, v                                                                                                  | aut 4      |
| Par deux moyens,                                                                                                                      | 8          |
| Par trois moyens,                                                                                                                     | 12         |
| Par doublet, par un moyen,                                                                                                            | : 6        |
| 12.3                                                                                                                                  | ,          |

|                      |         | •      |         |       |       | Poists.    |
|----------------------|---------|--------|---------|-------|-------|------------|
| Par double o         | louble  | f a    | ııtrem  | ent   | nar   |            |
| moyens, .            |         | ., .   |         | -     | hai   | 12         |
| Chaque dame          | battu   | ie dai | ns la i | rable | du s  | rand       |
| jan, vaut, par       | simpl   | e.     |         |       |       | 2 una<br>4 |
| Par deux,            |         | •      |         | :     |       | 8          |
| Par trois,           |         | •      | •       |       |       | 12         |
| · Par doublet,       | ,       |        |         | • .   |       | 6          |
| · Par double d       |         | •      | •       | •     |       | 12         |
| Chaque dame          | battu   | e dar  | is la t | able  | du 2  | rand       |
| jan, vaut par m      | oyen    | simp   | le .    | • ,   |       | 2          |
| Par deux.            | •       | . •    |         |       | •     | 4          |
| Par trois,           | •       | •      | •       | •     | •     | 6          |
| Par doublet,         |         | •      | •       | •     |       | 4          |
| Par double do        | ublet,  | ,      | •       | •     |       | 8          |
| Le coin battu p      | ar un i | moye   | n sim   | ple,  | vaut  | 4<br>6     |
| Par doublet,         | ,       | •.     | •.      | •     | •     |            |
| Le jan de rei        | our fa  | ait pa | ar m    | oyen  | sim   | ple,       |
| vaut                 | • •     | •.     | • ·     | •     | •     | 4          |
| Par deux,            |         | )      | •       | • -   | •     | 8          |
| Par trois,           |         | •      | • ., ,  | •     | •     | 12         |
| Par doublet,         | :       |        | •,      | •     | •     | 6          |
| Par double do        |         | ٠.     | •       | •     | • .   | 12         |
| Celui qui a soi      | n jan   | ou j   | plein   | petit | , gr  | and        |
| ou de retour, ga     | igne,   | ţant   | qu'il   | le co | nser  | ve,        |
| pour chaque coup     | qu'il   | joue   | , par   | simp. | e,    | 4          |
| Par doublet,         | . •     | , ,    |         | • ,   | :     | . 6        |
| Pour chaque d        | ame q   | lui ne | peut    | être  | jou   | éc 🔊       |
| on perd              | ,       | . •    |         | •, '  | ٠.    | 2          |
| Et il n'importe      | que     | le no  | mbre    | ame   | né :  | SOIE       |
| simple ou doub       | let , n | ais    | l'on e  | st of | olige | de         |
| jouer le plus gros i | nombr   | e, qu  | and o   | on le | peut  |            |
| Celui qui a lev      |         |        | er au   | jan   | de    | rc-        |
| tour, gagne, par     | simple  | 2; •   | •       |       | ?     | 4          |
| Par doublet,         | •       | •      | •       | •     | •     | 6          |

# CHAPITRE XVI

De la conduite qu'on doit tenir en ce jeu.

Après vous avoir montré le cours de cet admirable jeu, comme il doit être accompagné d'une grande conduite, il est nécessaire de vous dire les principales maximes qui peuvent y servir.

Il faut, pour jouer à ce jeu, une grande présence d'esprit, beaucoup de modération,

et point d'emportement.

Quand vous jouerez avec des inconnus, prenez bien garde que les dés soient bons et quarrés, et qu'on ne vous en glisse de faux.

Si d'abord vous faites petit jeu, tâchez de faire petit jan; si vous amenez du gros, passez

au grand jan.

Il faut, dès que l'on a jeté les dés, examiner si l'on gagne quelque chose, ou si l'on perd,

et marquer son gain.

Celui-là ne jouera jamais bien, qui ne considère point l'essence du jeu avant que de caser, s'il est pressé ou non, s'il est en bredouille ou non, s'il a plusieurs ou peu de points marquès, s'il est maître de finir la partie ou non.

Il ne faut point affecter le petit jan, quand d'abord on ne fait point d'as et de deux; on connaît après deux ou trois coups si le dé en dit, et c'est vetiller que de s'y amuser trop long-temps, à moins que son adversaire n'y soit arrêté aussi.

Le jan de deux tables ne doit pareillement Point être force ni recherche; il y faur nean-

moins prendre garde, et à son contraire, de même qu'aux jans de mezeas et contre jans de mezeas.

Quand d'un petit jan vous aurez gagné une partie double ou simple, levez et vous en allez avec la prérogative du dé qui vous reste, de peur qu'en tenant vous ne soyez obligé de peur qu'en tenant vous ne soyez oblige de passer une de vos dames dans le petit jan de votre adversaire: car cela est capable de vous faire perdre le tout, c'est-à-dire, la partie entière de Trictrac, ou du moins une grande quantité de points et de trous, outre que cela vous ôte une dame pour faire votre grand jan: c'est-là principalement où doit être la conduite de la partie et de c'est-là principalement où doit être la conduite du bon Joueur, de tenir et de s'en aller à pro-pos. Il faut se déterminer selon la situation de votre jeu, et la disposition de celui de votre adversaire : s'il s'était amusé à son votre adversaire: s'il s'était amusé à son petit jan, aussi bien que vous, que son jeu tût encore bien reculé, et que vous prissiez votre coin de repos, vous feriez fort bien de tenir, parce que du débris de votre petit jan, vous auriez bientôt fait votre grand jan.

Si votre adversaire s'est arrêté à son petit jan, et que vous ne vous y soyez pas amusé, avancez le plus que vous pourrez pour le battre, et gagnez les points d'un trou simple ou double, du moins pour empêcher qu'il ca

ou double, du moins pour empêcher qu'il ne gagne la partie bredouille.

Si son petit jan étant fait, vous aviez votre coin et quelques dames dans votre seconde table, il ne faudrait pas caser, mais étendre vos dames seules, parce que vous auriez de cette façon plus de coups pour battre son coin, que par doubler. que par doublet.

DU TRIC'TRAC. 103.

Si son jeu est fort avancé, et qu'il ne lui manque plus que quatre points pour gagner le trou, tachez de lui fermer les passages, afin que s'il fait un grand coup, il ne puisse passer. dans votre petit jan, et qu'il soit obligé de rompre: si, au contraire, il lui manque huit points, laissez-lui le passage sur vous.

Les bons Joueurs ne s'arrêtent guère au

petit jan, qui n'est en effet qu'une vétille.

Si vous ne vous êtes pas amusé au petit jan, ou que vous l'ayez rompu, avancez le plus que, vous pourrez votre grand jan, faisant toujours des cases ou demi-cases, selon néanmoins la disposition du jeu de votre adversaire, et les points qu'il aura marqués; s'il avait, par exemple, six ou huit points, et que son jeu se pressat, il ne faudrait pas risquer et vous tenir découvert, parce que s'il venait à vous battre et gagner le trou, il s'en irait, et par-la vous seriez frustré de toutes vos espérances.

Si votre adversaire, jouant le premier, fait un gros coup et le joue tout d'une dame, il ne faut pas faire comme lui, et vous exposer à être battu; car il n'y a que les dames éloignées qu'on

Peut laisser quelque temps découvertes.

Celui qui d'abord fait des cases avancées; tient son adversaire en respect; mais il s'expose à ne pas si-tôt prendre sur son coin.

Il faut toujours être attentif à son jeu pour bien caser, et ne pas oublier à marquer ce que l'on gagne : on doit aussi avoir l'œil sur le jeu de son adversaire, remarquer ses manières et les fautes qu'il fait, pour en faire son profit. S'il, est timide et malheureux, il faut avancer et hasarder; si au contraire il est hardi, et qu'il

ait le dé heureux, il ne faut rien risquer et se tenir couvert autant qu'il sera possible.

L'on doit faire les cases septième et dixième, préférablement à d'autres; elles sont appelées les cases du diable, parce qu'elles sont plus difficiles à faire, à cause qu'elles se trouvent dans une certaine distance de pile ou tas des dames qui leur ôte les six.

Il y a de la science et même un grand avantage à faire toujours les cases les plus éloignées, quand, par la disposition de son

jeu, on en a le choix.

Il faut sur-tout, dans tout le cours du jeu, s'attacher à remarquer les coups qui sont les plus contraires à votre adversaire, et vous découvrir sur ses hombres, afin que s'il les fait, il vous donne des points par jan qui ne peut.

Si son grand jan était fait avant le vôtre, et que son jeu fût bien pressé, il faudrait voir quel nombre il ne pourrait jouer sans rompre, comme sannes, quine, six et cinq, six et quatre, ou autre nombre, et ôter les dames que vous auriez sur les flèches où ces nombres battent, afin que faisant un de ces nombres, il fût obligé de rompre et passer dans votre petit jan.

Quand le jeu de votre adversaire est mauvais, et qu'il a huit ou dix points, il ne faut jamais laisser une dame découverte qui puisse être battue; car s'il la frappe et qu'il gagne le

trou, il lève et s'en va.

Si son jeu étant aussi mauvais, vous lui donnez assez de points pour achèver le trou, et qu'il veuille faire l'école, dites - lui de marquer, afin, par ce moyen, de l'empêcher de pouvoir s'en aller : si cependant vous aviez

despoints, et que l'école qu'il ferait pût vous achever votre trou, il ne faudra rien dire, mais marquer, votre trou, parce que de cette manière vous ôteriez soujours à votre adversaire le moyen de s'en aller, puisque vous lui effaceriez tous les points qu'il aurait.

Pour ne pas oublier à marquer tous les points on trous que vous gagnerez par votre jan, que vous ferez ou que vous conserverez, ou sur les dames que votre adversaire aura découvertes, et que vous battrez par passages ouverts, ou, bien même par le coin de votre adversaire, que vous battrez pareillement; il faut tâcher de vous mettre dans la tête le tarif de tous, les coups de ce jeu, comme un financier s'y met celui des monnaies, afin de ne se point tromper dans la valeur des espèces; et il serait bon, dans les commencemens, de l'avoir toujours devant soi.

Jours devant soi.

Quand on dit le coin, au Trictrac, on entend toujours parler du coin de repos, qui est la onzième case.

viizieme case

Il ne faut jamais presser son jeu, de crainte qu'étant avancé on ne soit accablé par de gros coups, qui très-souvent se suivent.

Quand on gagne le trou simple ou double, il faut examiner si l'on doit tenir ou s'en aller; et pour le connaître, il faut faire comparaison de son jeu avec celui de son adversaire, voir lequel est mieux disposé et plus avancé, lequel a plus de bois à bas et plus de cases faires: si le vôtre est en meilleur état, vous devez tenir, c'est-à-dire, marquer les points qui pourront vous être restés, et jouer les nombres que vous avez amenés; mais

E 9

si les deux jeux étaient égaux, et que vous donnassiez plusieurs points, il faut vous en aller avec l'avantage du jeu qui vous reste. Si, lorsqu'il y aura de l'égalité, vous aviez beaucoup de points de reste, et que vous ne donnassiez rien, vous pourriez tenir, à cause

des points restés.

Le grand jan demande beaucoup plus de conduite que le petit jan; il faut, lorsqu'on le fait, bien examiner la disposition de son jeu, combien il manque de trous pour gagner le tour, voir si l'on a beaucoup ou peu de points de reste, combien on peut encore jouer de coups sans rompre, s'il est avantageux de s'en faire donner ou de ne s'en point faire donner: la pratique du jeu apprend cela mieux que toute instruction verbale.

Cependant, je vous dirai que si votre ad-versaire étair fort avancé, qu'il fût obligé de rompre son jan, et que vous, au contraire, vous eussiez encore deux dames, ou même une seule dans votre petit jan, alors il est à propos de vous en faire donner; c'est-à-dire, de tenir ces dames, ou une, découverte dans les cases de quine ou de carme, afin que votre adversaire faisant un gros nombre, il batte ces dames contre lui, tous les passages étant fer-

més, puisque votre plein serait fait.

Mais si votre adversaire n'avait pas encore son grand jan, et qu'il ne fallût plus qu'une demi-case, ou même une case, qu'il eût du bois abattu et disposé pour couvrir sa demi-case, ou faire la case, que vous eussiez votre jan, lequel serait déjà avancé; alors, s'il ne vous manquait que quatre points, il ne faudrait pas vous en faire donner, parce que votre adversaire vous en donnant et achevant votre trou de sa perte, vous ne pourriez plus vous en aller, et vous vous feriez enfiler: néanmoins, s'il ne vous fallait plus qu'un trou, il n'y aurait plus de risque pour vous; au contraire, vous joueriez mal si vous ne tâchiez pas d'en recevoir.

Les bons Joueurs ne manquent pas de remarquer les nombres que le dé amène plus souvent, et tâchent toujours d'avoir ces nombres, soit pour caser ou battre le coin, et sur-

tout quand il faut fermer son jan.

Mais une règle générale est qu'il faut toujours avoir, s'il est possible, des six pour caser, car les grands coups, sur la fin, perdent entièrement un jeu quand on n'a point de

six, et conduisent à l'enfilade.

Quand on n'a pas son coin de repos, il faut avoir les coins de sannes et de quine, appelés les coins bourgeois, garnis, sur-tout quand celui contre qui l'on joue a le sien; mais hors de ce cas, il vaut mieux tenir la case de quine vide, parce qu'étant pleine, elle presse le jeu et ôte les six.

Pour battre le coin, il faut avoir égard' aux des ; s'ils sont plats sur cinq et deux, on prendra les cases sept et dix; s'ils le sont sur. quatre et trois, on fera les huit et neuf plutôt

que d'autres.

On appelle enfilade, lorsque le malheur vous poursuit tellement, que vous ne pouvez pas faire votre plein, et que vous faites des coups contraires en si grande quantité, que vous êtes obligé de mettre vos dames l'une

sur l'autre, sans pouvoir caser; en telle sorte que votre adversaire qui a le vent en poupe, ayant fait son grand jan, le conserve et passe ses dames par les passages qui se trouvent. dans votre grand jan, et les place dans votre petit jan.

Lorsque cela arrive, s'il vous reste encore une ou deux cases à faire, et qu'il manque à votre adversaire béaucoup de trous pour gagner le tour, il faut risquer des demi-cases pour lui fermer les passages, et tâcher de l'obliger de rompre son jan, et par ce moyen, vous retirer s'il est possible du naufrage.

Je dis, s'il lui manque encore beaucoup de trous', car s'il ne lui en fallait qu'un ou deux, il ne faudrait rien découvrir, autrement ce serait lui donner à gagner plus faci-

lement.

Lorsque votre jeu est tellement reculé que votre adversaire a fait son grand jan avant même que vous ayez pris votre coin, comme à chaque coup qu'il joue il gagne des points par son plein et par votre coin qu'il bat, il faut, pour lui ôter cette source de points, prendre votre coin, quand vous devriez vous découvrir.

L'enfilade arrive encore, quand on a retenu mal-à-propos un grand jan, dans l'espérance de recevoir des points qu'on n'a point reçus, ou bien même lorsqu'on n'a pas pu s'en aller, et qu'enfin on a été obligé de rompre son plein, en sorte que celui contre qui l'on joue, trouve des passages ouverts, et conserve le sien.

Si étant pressé par quelque gros coup, vous

DU TRICTRAC. trouviez un passage dans le jeu de votre ad-versaire, passez-y une dame, pour vous conserver encore quelques coups à jouer sans

rompre.

Pour conserver son grand jan plus long-temps, il faut passer ses dames, autant que l'on peut, sur la première case de la seconde table, pour s'ôter les six à jouer; cela vous épargne une dame, et vous ne perdez que deux points.

Quand on est obligé de rompre son grand jan par cinq et quatre, ou quatre et trois, il vaut mieux découvrir deux dames, au hasard d'y perdre quelques points, que de donner si-tôt passage à l'adversaire, parce qu'ayant le passage ouvert, il conserverait plus longtemps son plein.

Après les grands jans rompus, l'on passe

au ian de retour.

Beaucoup de bons Joueurs n'en font point, parce que, comme ils savent le danger qu'il y a de tenir mal-à-propos un grand jan, ils s'en vont, et ne viennent jamais à cette extrémité; néanmoins on y est quelquefois forcé, sur-tout quand un des Joueurs a été enfilé.

Dans le jan de retour, l'on tient une toute autre conduite qu'au grand et petit jan; car, au lieu qu'en faisant ceux-là on se découvre et fait des cases, tant que l'on peut, en celui-ci, au contraire, comme l'on ne craint plus d'être battu. l'on touche ses dames toutes découvertes, c'est - à - dire, que l'on ne fait d'abord que des demi-cases.

Il y a néanmoins en ce jan de retour un grand écueil, qui est très - dangereux; c'est lorsque vous n'avez pu quitter votre coin de repos, dont les dames ne peuvent sortir que toutes deux à la fois : alors, si votre jeu est pressé, vous êtes contraint de passer vos dames, et enfin il arrive souvent que vous ne

pouvez plus faire votre plein.

Pour éviter ce danger, il faut d'abord ménager votre jeu, ne pas couvrir les dames les plus éloignées, ne pas perdre les occasions de passer vos dames, et ne pas vous obstiner mal-à-propos à empêcher votre adversaire de passer, et si-tôt qu'il n'a plus que deux cases dans son grand jan, sortir de votre coin: quand il en aurait encore trois, il faudrait le sortir, si la disposition de votre jeu le demandait; car c'est selon votre jeu et celui de votre adversaire qu'il faut se régler.

Il y a une si grande diversité de manières de jouer, qu'il n'est pas possible de donner des avis sur tous les coups : la disposition du jeu doit être principalement considérée; il faut éviter les coups que l'expérience nous a fait connaître être dangereux, suivre l'exemple des habiles Joueurs, et dans les grands em-

barras, se confier en la fortune.

Il faut jouer, autant qu'il sera possible, suivant les règles: la plus générale de ce jeu est qu'il faut au commencement avancer son jeu le plus qu'on peut; la raison en est, qu'il faut tacher de prendre le coin le premier, parce qu'il est plus facile de le prendre quand les deux coins sont vides, puisqu'on le peut prendre non - seulement sur soi, mais encore par le nombre que vous

donne celui de votre homme, comme il est expliqué au Chapitre du coin de repos.

Celui qui a son coin premier, se trouvant fort avancé, frappe, se toujours plus aisément, dans le jeu de l'autre, qui, le voyant plus près de lui, serre et contraint son jeu pour se mettre à couvert, ce qui est un très-grand désavantage; car il est encore de règlequ'il ne faut pas serrer son jeu.

Il faut sur - tout savoir mettre une dame, dedans à propos, quand l'adversaire n'a pas de points, et qu'il n'en peut pas gagner assez

pour un trou.

Il est de la prudence du Joueur de voir la Il est de la prudence du Joueur de voir la conséquence qu'il y a d'être couvert, quand particulièrement il s'agit d'une partie, et davantage, quand il question de deux par une bredouille, et bien plus encore, quand il y va du tout ou d'une enfilade; c'est à quoi l'on doit avoir une application principale pendant tout le cours du jeu, parce que c'est ordinairement par les enfilades que l'on perd ou que l'on gagne.

Sur la fin du jeu, il ne se faut pas avancer que le moins que l'on pourra; et si les dés faisaient ce que l'on pourrait souhaiter, il serait à désirer qu'ils amenassent du gros au commencement, et du petits à la fin, pour continuer long-temps, et éviter les enflades.

L'on doit néanmoins donner quelque chose au hasard, puisque le succès du jeu arrive, partie par la science, et partie par le sort.

La science des nombres serait d'une grande

utilité, mais l'on n'en peut rien dire de précis, sinon que ce qui arrive plus souvent.

en deux des, c'est le nombre sept : il y en a plusieurs raisons; il vient en six façons, et tous les autres coups ne viennent qu'en une, deux, trois, quatre ou cinq façons: ambesas ou beset, double deux ou binet, ternes, carmes, quines et sonnés, ne viennent qu'en une manière; trois et onze viennent en deux; quatre et dix viennent en trois; cinq et neuf viennent en quatre; six et huit, viennent en cinq; et sept viennent en six tout seul.

Outre cette raison, qui est sensible, il y en a une inconnue, qui est que ce qui fait le, milieu, vient d'ordinaire le plutôt: cette démonstration est trop abstraite pour l'expli-

quer ici

On remarque seulement que sept est le milieu des deux dés; et bien qu'il semble que deux dés ne pouvant faire que douze, le nombre de six en soit le milieu, cela n'est pas

néanmoins véritable.

Il est bien vrai que six est la moitié de douze, mais il y a de la différence entre la moitié et le milieu; et puis six n'est le milieu de douze, que lorsqu'on commence à compter par un; mais au Trictrac, où l'on ne peut jamais faire un point tout seul, sept est le milieu, se trouvant entre cinq nombres d'une part, et cinq nombres de l'autre. Il y a encore une autre démonstration: prenez le plus haut d'un dé, ce sera un six; et puis prenez le plus bas de l'autre, se sera un as, dont sept est le milieu.

Aussi, chaque dé étant composé de six faces, savoir, de quatre, qui sont les quatre côtés, et de la face de dessus et de dessous; et etant composés de sorte que le dessus et le dessous font toujours sept, on voit bien que sept est le milieu de deux dés où l'on ne compte que le dessus, puisque quatorze est le total du dessus et du dessous de deux dés : c'est pour cela que douze et deux, qui font quatorze, ne sont également l'un et l'autre qu'une fois dans le dé; comme onze et trois, qui font quatorze, n'y sont que deux fois; et dix et quatre, qui font aussi quatorze, n'y sont que trois fois, de même du reste; il n'y a que sept qui se fasse par six façons.

# CHAPITRE XVII.

Des priviléges et des usages de ce jeu.

IL y a dans ce jeu six priviléges qu'il faut mettre à profit.

L'un est de lever, quand on a gagné de

son dé le trou simple ou double.

L'autre, est que celui qui lève et s'en va,

conserve le dé pour recommencer.

Le troisième, de prendre son coin par puissance, c'est-à-dire, quand, par les nombres amenés, on pourrait prendre celui de l'adversaire, qui est vide. Le quatrième, de rompre les dés à l'ad-

Le quatrième, de rompre les des a l'adversaire, quand il n'y a point eu de convention

contraire.

Le cinquième, de changer de dés.

Le sixième, de lever, au jan de retour, le six sur le cinq, le cinq sur le quatre, le

quatre sur le trois, etc.

Quant aux usages de ce jeu, on y a introduit de petits quolibets, pour détourner une attention sombre; car bien que ce jeu de-mande de l'application, il serait ennuyeux de le jouer lentement; il faut, au contraire, que tout soit sûr et impromptu. C'est pour cela qu'afin d'égayer les Joueurs, l'on a introduit des mots pour rire sur tous les coups. Je vous ai dejà dit, au Chapitre III, ceux qui se disent sur chaque doublet ; voici ceux que l'on dit sur les autres coups.

Quand celui qui fait son petit jan, a commencé par les plus éloignées, ou que faisant son grand jan, il a pressé son jeu, faisant quelques cases trop proches, on lui dit: Vous bridez votre cheval par la queue.

Si, par plusieurs coups semblables, il a été obligé de mettre un grand nombre de dames sur une même flèche, on dit : Voilà un bidet bien chargé.

Lorsque l'on a plusieurs dames découvertes, et que l'adversaire fait un grand coup sans rien battre, on dit en raillant: Marquez

tout.

Si l'adversaire ayant plusieurs dames découvertes, ne peut en couvrir aucune du coup qu'il amène, on dit tout de même en raillant: Couvrez tout.

Quand l'adversaire fait un coup qui tombe sur une flèche vide, entre deux dames décou-

vertes, on dit : Margot la fendue.

DU TRICTRAC. 115 Lorsqu'il y a trois cases séparées par des flèches vides, on dit : Voilà un rateau, mais le jeu n'en est pas beau.

Si l'on fait deux et as, on dit : Deux et as

n'embarrassent pas.

Si l'on fait trois et deux, l'on dit : Trous hideux.

Quand on fait six et trois, on dit : Compa-

gnon, sauve-toi.

Si l'on feit six et quatre, l'on dit : S'il

éclate, il rompra.

Quand on remue deux dames pour jouer un nombre qu'on aurait pu jouer avec une seule dame, l'on dit: Un bon charpentier l'aurait fait tout d'une pièce.

Lorsqu'on fait un nombre avec lequel on ne peut faire que les cases qui sont déjà faites.

l'on dit : Voilà une belle case à faire.

Outre tous les quolibets ci-dessus, chacun en invente à sa fantaisie, pour égayer le jeu, et jouer plus agréablement.

# CHAPITRE XVIII.

# Des Lois du Jeu du Tricerac.

DANS le cours de cet admirable Jeu, je vous ai marqué les lois et règles qui s'y observent; pour votre plus grande commodité, je les ai

rassemblées dans ce Chapitre.

Ceux qui regardent jouer ne doivent rien dire, ni faire aucun signe à l'un des Joueurs; ils peuvent néanmoins décider les contestations qui arrivent, mais il faut qu'ils attendent qu'on leur demande leur avis.

Dame touchée doit être jouée, quand on n'a point dit, j'adoube, avant de la toucher,

c'est-à-dire, en portant la main dessus.

Qui marque les points pour son plein, et cependant ne le fait pas, parce qu'il a joué pour un autre nombre la dame avec laquelle il pouvait couvrir, est envoyé à l'école des points qu'il avait marqués, et il ne lui est pas permis de rejouer et faire son plein.

Celui qui case mal, par exemple, qui joue cinq et quatre pour quatre et trois, peut être obligé, dès qu'il à lâché ses dames, ou de rester là, ou de jouer d'une seule dame les deux nombres qu'il a grande de ficience peut

nombres qu'il a amenés, si faire se peut.

L'on doit jeter les dés également, et les faire toucher la bande de l'adversaire, et non pas affecter de les laisser couler doucement pour faire petit nombre.

Il est permis de changer de dés, et de

DUTRICTRAC. 117
rompre quelquefois les dés de celui contre qui

l'on joue.

L'on ne doit point lever les dés, que celui qui les a jetés n'ait vu et nommé, et même joué les nombres qu'il a amenés; car s'il en disconvenait et qu'il n'y eût aucuns témoins, celui qui a joué a droit de l'emporter, comme il a nommé auparavant.

Quand un dé pirouette, on peut l'arrêter du fond du cornet, ou d'une chiquenaude, et il

est bon.

Le dé sorti du Trictrac, ou qui reste sur le bord, ou même qui reste sur l'autre dé, n'est pas bon.

Quand un dé se casse, la partie qui paraît se

compte, et le coup est bon.

Si les deux parties paraissent, c'est-à-dire, que les deux fractures soient dessous et servent de cube, le coup n'est pas bon, parce qu'on

ne joue pas avec trois dés.

Le dé qui est sur une dame, et qui appuie contre le Trictrac, n'est pas bon, s'il est en l'air; et pour savoir s'il est sur son cube, celui qui l'a joué doit tirer deucement la dame; s'il y reste, il est bon.

Qui joue son bois avant de marquer ce qu'il gagne, ne peut plus le marquer après, et est

envoyé à l'école.

Qui jette les dés avant d'avoir marqué ce qu'il gagne par jan qui ne peut, n'est pas recevable à le marquer après, et est envoyé à l'école.

On ne peur être force d'envoyer à l'école; mais celui qui y est envoyé, peut obliger de marquer l'école toute entière, n'étant pas permis de n'y envoyer que d'une partie pour mieux faire son jeu.

Celui qui a marqué les points du jan de trois

coups, n'est pas obligé de le faire.

On peut obliger l'adversaire de marquer les points qu'il gagne, ou ceux qu'on lui donne par jan qui ne peut, mais non pas une école.

Qui marque trop ou trop peu, est envoyé à l'école du plus ou du moins; et s'il s'en est allé, on l'oblige de demeurer.

Celui qui marque le trou, double ou simple,

efface tous les points de l'autre.

Celui qui achève le trou de son dé, peut s'en aller, sans crainte d'être envoyé à l'école faute

d'avoir démarqué ses points et ôté son jeton. Quand on veut s'en aller, il ne faut pas marquer les points qu'on a de reste; ou si l'on n'a pas de points de reste, il ne faut pas jouer son bois; en un mot, tant qu'on tient son jeton, ou que l'on ne l'a pas touché ni joué son bois, on peut s'en aller; mais si l'on a marqué ou joué son bois, on est obligé de tenir.

Qui, marquant le trou, joue son bois sans ôter son jeton, est envoyé à l'école de tous les

points marqués.

Si néanmoins celui qui a oublié le jeton avait des points de reste, il n'est envoyé à l'école que du surplus.

Celui qui oublie de marquer ses points avec deux jetons, ne peut pas marquer le trou bre-

douille, et ne doit marquer qu'un trou.

Lorsqu'on est en bredouille, et que l'adversaire interrompt, l'on doit ôter le deuxième jeton.

DU TRICTRAC. 119

Celui qui lève et s'en va, perd les points qu'il a de reste, mais le dé lui demeure.

Tant que l'adversaire peut faire son petit jan, il ne peut vous obliger d'y passer une dame pour vous faire conserver votre petit jan; mais s'il ne peut plus le faire, il peut vous y contraindre et vous envoyer à l'école, faute d'avoir passé et marqué les points de votre petit plein.

On ne peut prendre son coin qu'avec deux dames, ni le quitter qu'en ôtant deux dames

à la fois.

On ne le peut prendre par puissance, quand on le peut prendre par effet, ni quand l'adversaire a le sien.

Il n'est pas permis au jan de retour de mettre une ni deux dames dans le coin de l'adversaire, quoiqu'il l'ait quitté et qu'il ne puisse plus le reprendre.

Celui qui a quitté son coin le peut encore reprendre, ou par effet si l'autre a le sien, ou

par puissance s'il ne l'a plus.

On ne peut passer au jan de retour, quand la flèche sur laquelle on prend passage n'est pas entièrement vide.

Chaque dame qui ne peut être jouée, perd

deux points.

On ne peut placer aucune dame dans le jeu de son adversaire, tant qu'il peut faire son plein.

L'on ne peut lever aucune dame au jan de retour, qu'après que toutes les dames sont entrées dans la table du petit jan.

Celui qui a levé le premier au jan de retour, a le dé pour recommencer, outre les points qu'il gagne, suivant le coup qu'il a fait.

# CHAPITRE XIX.

Des avantages qui peuvent être donnés.

CEUX qui savent ce jeu en perfection, peuvent donner des avantages à ceux qui n'y sont pas si forts.

Ces avantages sont le dé, qui est le plus

faible.

Quine ou sannes, abattu; le coin de repos. Carme abattu et le coin, ou tel autre nombre qu'on voudra.

Ou bien un, deux, trois, quatre, cinq, six, et même sept trous ou parties, et encore davantage, selon la force ou la faiblesse de celui qui reçoit l'avantage.

J'ai même vu des Joueurs qui donnaient jusqu'à quatre trous à des personnes qui étaient d'égale force, sous la condition qu'ils avaient d'abord le dé, et encore à toutes les relevées.

Ainsi, l'on ne peut pas ici régler précisément l'avantage que chacun doit donner ou recevoir; cela dépend absolument de la volonté de ceux qui jouent. Eux seuls peuvent connaître leur force et conduite, savoir la faiblesse de ceux contre qui ils doivent jouer, et sur cela, faire un avantage proportionné qui puisse mettre la fortune dans l'équilibre.

# CHAPITRE XX.

De ce qui n'est plus en usage.

Trois choses ne sont plus en usage dans ce jeu; savoir, jan de rencontre, margot la fen-

due, et la pile de malheur.

Jan de rencontre se faisait quand, en commençant une partie, le second coup était semblable au premier: si ayant le dé, vous faisiez quine, et que votre adversaire en sit autant, ce jan valait quatre par simple, et six par doublet.

Margot la fendue était, quand de votre dé vous tombiez sur une flèche nue entre deux dames découvertes: l'on perdait deux par sim-

ple, et quatre par doublet.

La pile de malheur est quand, ayant rompu votre plein, le malheur vous poursuit tellement que vous ne pouvez passer aucunes dames pour faire votre jan de retour; au contraire, vous êtes forcé de trousser votre jeu sur votre coin, où vous chargez tellement le baudet qu'il arrive à la fin que toutes vos dames sont absolument sur votre coin; quand elles y sont toutes empilées, on nomme cela la pile de malheur: elle arrive rarement; mais lorsqu'elle arrivait, l'on marquait quatre points par simple, et six par doublet.

Aujourd'hui la pile de malheur ne produit

quoi que ce soit à celui qui la fait.

# LE TRICTRAC

# A ÉCRIRE.

CE qu'on appelle Trictrac à écrire, ne change rien à la manière de jouer, non plus que le

Piquet à écrire au jeu de Piquet.

Pour jouer le Trictrac à écrire, il faut avoir un crayon et deux cartes, où au haut de chacune l'on écrit le nom d'un Joueur, et chacun marque sur sa carte les points qu'il gagne, au lieu de les marquer avec les pièces d'or ou d'argent, ou les jetons.

Il faut seulement observer qu'au Trictrac à écrire, on ne saurait gagner ni perdre des points,

que l'un des Joueurs n'ait six cases.

Du reste, l'on marque jusqu'à ce que la partie soit gagnée; l'ancienne manière de marquer est même plus réjouissante et moins embarrassante, puisque pour écrire ce qu'on gagne et ce qu'on perd, il faut un temps qui serait mieux employé à donner attention à son jeu, auquel on ne saurait en trop avoir.

# DICTIONNAIRE DES TERMES

# DU TRICTRAC. (\*)

# ۸.

ABATTRB du bois; c'est, au Trictrac, abattre beaucoup de dames de dessus le premier tas, pour faire plus facilement des cases dans la suite.

Accoucher ses dames; c'est les mettre deux à

deux sur une flèche.

Adouber; c'est toucher une dame pour ne la pas jouer, mais seulement pour arranger son jeu; et pour ne pas cependant être obligé de la jouer, on doit dire, avant que d'y porter la main; j'adoube.

Ambesas, se dit quand on amène deux as.

Avancer, en termes de Trictrac, signifie prendre son coin le premier, qui est un très-grand avantage.

B.

Bandes de trictrac ; ce sont les bords percés de trous vis-à-vis chaque flèche.

Bander les dames; c'est les charger, c'est-

à-dire, en trop mettre sur une flèche.

Battre une dame; c'est la frapper, ou tomber dessus: on dit, battre le coin.

Beset, au Trictrac, signifie deux as en dés.

(\*) Quoiqu'il y ait déjà un Dictionnaire à la fin du Jeu précédent, nous avons pourtant cru devoir laisser celui-ci, tant, pour ne pas tronquer ce nouveau Jeu, que parce qu'il se trouve dans ce Dictionnaire des explications de termes qui ne sont pas dans l'autre. 124 Bidet : on dit charger le bidet , ce qui signifie mettre grand nombre de dames sur une flèche : ce terme était autrefois usité, mais aujourd'hui on ne s'en sert plus.

Bois, au Trictrac, signifie les dames avec

lesquelles on joue.

Bredouille, se dit quand on prend douze points, et alors on marque deux parties au lieu d'une. On appelle aussi bredouille le jeton qui sert à marquer la bredouille.

Carmes, signifie deux quatre, que les deux dés amènent à la fois : on les appelle aussi

quadernes ou carnes.

Cases, se dit au Trictrac de deux dames qui sont posées sur une même ligne ou flèche marquée sur le tablier où l'on joue, et qui empêchent les dames du parti contraire de passer ourre. Le septième point s'appelle la case du diable, parce que c'est la plus difficile à faire. Une demi-case est quand il n'y a qu'une dame abattue : on dit aussi faire des cases : hautes cases, sont celles qui sont les plus éloignées de votre adversaire, et basses cases, celles qui sont le plus près.

Caser, est lorsqu'on peut accoupler deux dames ensemble, et c'est la même chose que

faire des cases.

Coin: qui dit simplement le coin, entend le coin de repos, appelé ainsi parce qu'en effet on a l'esprit tranquille, au Trictrac, quand on s'est emparé de ce coin; c'est toujours la onzième case, non comprise celle du tas des dames. On dit encore, coin bourgeois, qui est la case de quines et de sannes.

DU TRICTRAC. 129 Cornet; c'est un petit vaisseau qui est ordinairement de corne, et dont on se sert pour jouer su Trictrac.

Couvrir : on dit couvrir une dame, c'està-dire, en mettre deux l'une contre l'autre; ce

qui s'appelle autrement caser.

Dames; c'est au Trictrac des morceaux d'ivoire, d'os ou de bois, plats et arrondis : on les appelle encore tables : il y a les blanches et les noires.

Dames accouplées; ce sont deux dames placées l'une contre l'autre sur une flèche.

Dames couvertes; c'est la même chose que dames accouplées.

Dame découverte : c'est une dame seule

placée sur une lame.

Des, petits os carrés, marqués de tous côtés de points, et dont on se sert pour jouer au Trictrac : il n'en faut que deux.

Débredouiller; c'est lorsque celui qui marque

deux jetons est obligé d'en ôter un.

Doublet; c'est un jet de de qui amène deux points semblables, comme deux as, deux quatre, deux trois, et le reste.

Double doublet; c'est un jet de dé double.

#### E.

Empiler : on dit empiler les dames ; c'est les mettre en tas sur la première flèche du trictrac, qui doit être tourné de manière que la pile des dames soit du côté de derrière.

Enfilade, est un obstacle qu'on trouve à faire passer les dames d'un côté du tablier à l'autre qui fait perdre ordinairement la partie: on dit,

courir à l'enfilade.

Enfiler: on dit, au jeu du Trictrac; qu'une personne est enfilée, pour dire qu'on lui a bouché les passages par où elle pouvait couler ses dames d'un côté du tablier à l'autre; si bien qu'on dit enfiler son homme, par la même explication de ce terme.

Ecole: on dit envoyer à l'école, faire une école, marquer une école; et cette école, est lorsqu'on oublie à marquer les points que l'on gagne.

Etendre : on dit, étendre ses dames.

F

Fiche, au Trictrac, c'est une manière de clou d'ivoire ou d'os, dont on se sert pour mette dans les trous, pour marquer combien on a de parties.

Fliche. Voyez Lame.

G. :

Gagner: on dit, au Trictrac, gagner sans bouger; gagner le trou, ou la partie; gagner partie bredouille; c'est la partie entière du Trictrac.

J

Jan, se dit, au Trictrac, quand il y a douze dames abattues deux à deux, qui font le plein d'un des côtés du trictrac. Il y a plusieurs sortes

de jans.

Jan qui ne peut; c'est quand on trouve l'endroit bouché par où on voulait faire passer une dame; les autres jans sont suffisamment expliqués au Chapitre IV. On peut y voir. Il y en a qui font dériver ce mot de Janus, auquel les Romains donnaient plusieurs faces,

DU TRICTRAC. et qu'on a mis en usage dans le Trictrac, pour

marquer la diversité des faces de ce jeu.

Jeton, petite pièce ronde faire d'ivoire, et dont on se sert au Trictrac pour marquer le jeu. Il y a un jeton percé pour marquer la grande bredouille, quand on la joue.

Impuissance. Voyez Jan qui ne peut.

Infaute; c'est la même chose qu'impuissance. Jouer: on dit, au Trictrac, jouer tout d'une, c'est-à-dire, jouer une dame seule et la mettre sur une seconde lame.

Lames, certaines marques longues, terminées en pointes, et tracées au fond du trictrac: il y en a vingt-quatre : elles sont blanches et vertes, ou d'autre couleur; c'est sur ces lames qu'on fait les cases. On les appelle autrement, flèches ou languettes. Languette. Voyez Lame.

Lever les dames ; c'est lorsqu'une partie est finie, et qu'on peut en recommencer une autre.

#### M.

Margot la fendue; t'est quand l'adverse partie fait un coup qui tombe sur une flèche vide entre deux dames découvertes. Ce terme n'est plus en usage.

Mezeas: on dit, jan de mezeas. Voyez l'explication au Chapitre IV. Il y a aussi le contrejan de mezeas : il est aussi expliqué au même

Chapitre.

Moyen. Il y a, au Trictrac, les moyens pour battre, moyens pour remplir, moyens de compter, et moyens simples; ce sont des

voies qui servent à parvenir au gain qu'on espère, si elles ne sont pas traversées par d'autres.

O.

Obstacles: on appelle obstacles, lorsque voulant passer on trouve les passages bouchés.

P.

Partie: on dit partie bredouille, qui veut dire gagner douze points sans interruption; partie simple, c'est douze points gagnés à plusieurs reprises.

Passage ouvert; c'est au Trictrac une seule dame sur une case, ce qu'on appelle dame découverte; et passage fermé, c'est lorsqu'il

y en a deux.

Piles de bois ou de dames; ce sont les dames entassées sur la onzième case du trictrac.

Q.

Quadernes. Voyez Carmes. Quines, terme du jeu du Trictrac; ce sont deux cinq qui viennent en un même coup de dés.

#### R.

Remplir: on dit au Trictrac, remplir son grand jan, c'est-à-dire, tâcher d'avoir douze dames couvertes dans la seconde table du trictrac.

Rompre: on dit rompre le dé; c'est porter vîtement la main sur les dés après que] son adversaire les a jetés.

S.

Sannes; terme de Trictrac, qui signifie deux six en dés.

DUTRICTRAC. Sonnés. Voyez Sannes. Sortir: on dit au Trictrac, sortir de son coin.

# T.

Tables, se dit au Trictrac des deux côtés du tablier où l'on joue des dames ou petits morceaux de bois arrondis, dont on fait des cases. On dit, table du petit jan, et c'est la première table où les dames sont empilées : on appelle aussi table du grand jan, celle qui est de l'au-tre côté, parce que c'est là qu'on fait ce jan.

Table. Ce mot se prend aussi pour les dames

mêmes.

Tablier. Voyez Table. Tas de bois. Voyez Pile.

Ternes, terme de Trictrac; c'est un doublet qui arrive quand le dé amène deux trois.

Trictrac, jeu qui se joue avec deux dés, suivant le jet desquels chaque Joueur ayant quinze dames, les dispose artistement sur des pointes marquées dans le tablier, et, selon les rencontres, gagne ou perd plusieurs points, dont douze font gagner une partie, et les douze parties, le tour ou le jeu.

Trictrac, se dit aussi du tablier sur lequel on joue le jeu, qui est de bois ou d'ébène, qui a d'assez grands rebords pour arrêter les dés qu'on

jette, et retenir les dames qu'on arrange.

Trou de trictrac: il en faut douze de chaque côté, percès chacun vis-à-vis les flèches.

Trou, au Trictrac, signifie les parties, et il faut gagner douze trous pour une partie.

# TABLE

# DES CHAPITRES

# DU JEU DU TRICTRAC.

| Avant - propos. pa                          | g. 45       |
|---------------------------------------------|-------------|
| CHAP. I. or De l'excellence de ce jeu, et d | e l'ori-    |
| gine de son nom.                            | 46          |
| CHAP. II. De ce qui est nécessaire pour je  | ouer el     |
| commencer à jouer, et combien on peut       |             |
| ensemble.                                   | 48          |
| CHAP. III. De la manière de nommer et appe  | eler les    |
| des, et comment on doit jouer.              | 50          |
| CHAP. IV. De la maniere de jouer ou je      | ter les     |
| dés, et quand le coup est bon ou non.       | 52          |
| CHAP. V. Des Jans.                          | 54          |
| CHAP. VI. Comment on doit marquer ce qu     | ue l'on     |
| gagne.                                      | 61          |
| CHAP. VII. De la Bredouille.                | 63          |
| CHAP. VIII. Du Coin de repos.               | 66          |
| CHAP. IX. Contenant la démonstration de l   | la ma-      |
| nière de compter ce qu'on gagne ou perd.    | 67          |
| CHAP. X. Des cases, du privilège de s'en    | aller,      |
| et des écoles.                              | 72          |
| CHAP. XI. Contenant la démonstration de l   | a ma-       |
| nière de battre une dame, et remplir son ju |             |
| plusieurs moyens.                           | <b>'8</b> 1 |
| CHAP, XII. Contenant la démonstration de l  | la ma-      |
| niere de lever et rompre le jan de retour.  | 87          |
| CHAP. XIII. De la grande Bredouille.        | 89          |
| CHAP. XIV. Des regles pour connaître com    |             |
| y a de coups en deux des, et voir prompt    | ement       |
| combien il y en a pour et contre.           | - 90        |
| ***************************************     | •           |

| CHAP. XVI. De la conduite qu'il faut tenir en ce jeu.  CHAP. XVII. Des priviléges et usages de ce jeu.  CHAP. XVIII. Des lois du jeu du Trictrac.  CHAP. XIX. Des avantages qui peuvent être donnés.  CHAP. XX. De ce qui n'est plus en usage.  Le Trictrac à écrire. | DES CHAPITRES.                            | 131   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| CHAP. XVI. De la conduite qu'il faut tenir en ce jeu.  CHAP. XVII. Des priviléges et usages de ce jeu.  CHAP. XVIII. Des lois du jeu du Trictrac.  CHAP. XIX. Des avantages qui peuvent être donnés.  CHAP. XX. De ce qui n'est plus en usage.  Le Trictrac à écrire. | CHAP. XV. Contenant le Tarif de la valeu  | r des |
| CHAP. XVI. De la conduite qu'il faut tenir en ce jeu.  CHAP. XVII. Des priviléges et usages de ce jeu.  CHAP. XVIII. Des lois du jeu du Trictrac.  CHAP. XIX. Des avantages qui peuvent être donnés.  CHAP. XX. De ce qui n'est plus en usage.  Le Trictrac à écrire. |                                           | . 99  |
| CHAP. XVII. Des priviléges et usages de ce<br>jeu. 113<br>CHAP. XVIII. Des lois du jeu du Trictrac. 116<br>CHAP. XIX. Des avantages qui peuvent être<br>donnés. 120<br>CHAP. XX. De ce qui n'est plus en usage. 121<br>Le Trictrac à écrire. 122                      |                                           | ir en |
| jeu.  CHAP. XVIII. Des lois du jeu du Trictrac.  CHAP. XIX. Des avantages qui peuvent être donnés.  CHAP. XX. De ce qui n'est plus en usage.  Le Trictrac à écrire.                                                                                                   |                                           | IOL   |
| jeu.  CHAP. XVIII. Des lois du jeu du Trictrac.  CHAP. XIX. Des avantages qui peuvent être donnés.  CHAP. XX. De ce qui n'est plus en usage.  Le Trictrac à écrire.                                                                                                   | CHAP. XVII. Des priviléges et usages of   | le ce |
| CHAP. XIX. Des avantages qui peuvent être donnés. 120 CHAP. XX. De ce qui n'est plus en usage. 121 Le Trictrac à écrire. 122                                                                                                                                          |                                           | £11   |
| CHAP. XIX. Des avantages qui peuvent être donnés. 120 CHAP. XX. De ce qui n'est plus en usage. 121 Le Trictrac à écrire. 122                                                                                                                                          | CHAP. XVIII. Des lois du jeu du Trictrac. | 116   |
| donnés.  CHAP. XX. De ce qui n'est plus en usage.  120  Le Trictrac à écrire.  122                                                                                                                                                                                    | CHAP. XIX. Des avantages qui peuvent      | étre  |
| Le Trictrac à écrire.                                                                                                                                                                                                                                                 | donnés.                                   | 120   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | CHAP. XX. De ce qui n'est plus en usage.  | 121   |
| Dictionnaire des termes du Trictrac. 123                                                                                                                                                                                                                              | Le Trictrac à écrire.                     | 122   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dictionnaire des termes du Trictrac.      | 123   |

# RÈGLES DU JEU DU REVERTIER.

# CHAPITRE PREMIER.

De l'excellence et de la beauté de ce Jeu, et de l'arigine de son nom.

Tous ceux qui savent bien ce jeu, conviennent qu'il est le plus beau de tous les jeux de table, et disent qu'il est plus difficile de bien jouer au Revertier qu'au Trictrac, quoique le Trictrac paraisse d'une plus grande étendue. En effet, l'on découvre tous les jours l'excellence du Revertier, puisque nous voyons que les personnes qui savent et pos-sèdent à fond le jeu du Trictrac, l'abandonnent, pour ainsi dire, ou du moins le négligent beaucoup, dès le moment qu'elles ont goûté le Revertier. On trouve dans ce jeu des agrémens qui ne se rencontrent point au Trictrac; car quand on a pu une fois avancer son jeu, et avoir l'avantage sur son homme, l'on est assuré de gagner la partie, à moins qu'il n'arrivat des coups toutà-fait extraordinaires; au lieu qu'au Trictrac l'on est toujours dans l'incertitude, jusqu'à ce que l'on ait gagné le dernier trou : en un mot, l'usage et la pratique du Revertier en a fait beaucoup mieux connaître les beautés, que tout ce qu'on en pourrait dire.

RÈGLES DU JEU, etc. 133 Quant à l'origine ou étymologie du nom de ce jeu, elle se tire naturellement de la manière dont on le joue, et du mot latin Reventere, qui signifie, revenir ou retourner; parce qu'en jouant on a fait faire à ses dames tout le tour du Trictrac, et on les fait revenir dans la même table d'où elles sont parties, comme il sera expliqué ci-après.

Il y a des gens qui ont voulu dire que ce jeu s'appelait Revertier, parce que, quand une dame est abattue, il faut qu'elle revienne chercher à rentrer dans la table d'où l'on part; mais cela n'a nulle apparence, et si l'on appelait par cette raison ce jeu, Revertier, il faudrait appeler pareillement le jeu de Toutetable, Revertier, puisque quand une dame y est battue, il faut qu'elle retourne chercher une rentrée. Ainsi j'estime qu'il faut s'en tenir à l'étymologie ci-devant expliquée, comme la plus vraisemblable.

# CHAPITRE II.

Comment il faut disposer le jeu pour jouer.

LE jeu du Revertier se joue dans un trictrac, dans lequel chacun empile ses dames, de manière que celles avec lesquelles vous devez jouer soient dans le coin, à la gauche de votre homme, de son côté; et celles avec lesquelles votre homme doit jouer, dans le coin de votre côté, et à votre gauche.

#### CHAPITRE III.

De ce qui est nécessaire pour jouer et pour commencer à jouer, et combien on peut jouer ensemble.

IL faut, pour jouer à ce jeu, que le trictrac soit garni de quinze dames de chaque couleur. de deux cornets, et de dés.

On ne joue qu'avec deux dés, et chacun se sert, c'est-à-dire, met les dés dans son cornet.

Pour commencer à jouer, l'on doit par honnêteté donner le choix des dames noires ou blanches à la personne que l'on considère.

Les dames blanches sont estimées plus honorables; néanmoins ceux qui ont la vue faible préfèrent les noires, parce qu'ils voient mieux le jeu de leur homme pour le battre ou ne le pas battre, que quand il les a blanches.

Celui qui joue contre une dame, lui doit donner les dames noires, parce que le noir de l'ébène fait paraître davantage la blancheur de ses mains, et ce serait manquer à la civilité que de lui donner les blanches.

Il faut pareillement donner le choix des cornets.

Pour ce qui est des dés, l'on présente un dé à celui contre qui l'on joue, pour voir qui jouera le premier; l'on jette ensuite chacun son dé, et celui qui a fait le plus gros point, joue et commence la partie.

On ne peut jouer que deux ensemble ; cependant si l'on est plus faible que celui contre qui l'on joue, l'on peut prendre un conseil de son

consentement.

## CHAPITRE IV.

Comment il faut nommer et appeler les dés.

It faut toujours nommer le plus gros nombre le premier; par exemple, six et quatre, quatre

et as, trois et deux, etc.

Les doubles ont leurs noms particuliers, comme, par exemple, les deux as s'appellent ambesas, beset, ou tous les as; les deux deux, double deux; les deux trois, terne ou tourne; les deux quatre, carmes, carnes, ou quaderne; les deux cinq, quines, et les deux six, sannes ou sonnés.

## CHAPITRE V.

Comment il faut jouer ou jeter les dés, et quand le coup est bon ou non.

IL faut pousser les dés fort, en sorte qu'ils

touchent la bande de votre homme.

Le dé est bon par tout dans le trictrac, excepté quand les deux dés sont l'un sur l'autre, ou sur la bande au bord du trictrac, ou même s'ils sont dressés l'un contre l'autre, en sorte que tous deux ne soient pas sur les cubes.

Sur le tas ou pile des dames, sur une ou deux dames, ou sur l'argent, le dé est bon, pourvu qu'il soit sur son cube, de manière qu'il 136 RÈGLES DU JEU puisse porter l'autre de, c'est-à-dire, qu'un

autre dé demeure dessus sans tomber.

Le dé qui est en l'air, c'est-à-dire, qui pose un peu sur une dame, et est soutenu par la bande du trictrac contre laquelle il appuie, ou contre la pile de bois, ne vaut rien; et pour voir s'il est en l'air ou non, il faut tirer doucement la table ou dame sur laquelle il est, et s'il tombe, c'est signe qu'il était en l'air, et qu'il n'est pas bon.

L'on peut changer de dés tant que l'on veut, et même rompre le dé de son homme, quand

on appréhende quelque coup.

Souvent aussi l'on convient de ne point rompre, et l'on établit une peine contre celui

qui rompra.

Si l'on convient simplement de ne point rompre, sans établir de peine, et que l'on rompe par inadvertance ou à dessein, il est permis à celui à qui on a rompu, de jouer tel nombre qu'il voudra.

# CHAPITRE VI.

Comment il faut jouer ses dames quand on commence la partie.

Lorsque l'on commence la partie, l'on ne peut faire aucune case, c'est-à-dire, mettre deux ou plusieurs dames accouplées l'une sur l'autre dans les deux tables du trictrae qui sont du côté du tas des dames de celui qui joue; et pour vous faire entendre cela facile-

DU REVERTIER. 137 ment, imaginez-vous que vous jouez contre moi, et que le tas de vos dames est dans le coin qui est à votre gauche: nous avons tire le de, c'est à vous à jouer le premier, et vous amenez terne. Vous ne pouvez pas faire une case, mais il faut que vous jouiez ce terne, de manière que vous ne mertiez qu'une dame sur chaque fiche ou lame.

Avant d'aller plus loin, il faut vous avertir de deux choses : la première, qu'il faut que vous fassiez aller vos dames qui sont empilées de mon côté et à ma gauche, jusqu'au coin qui est à ma droite, de-là vous les passez sur les lames qui sont de votre côté à votre gauche, et les faites aller jusqu'à votre droite, et celui contre qui vous jouez doit faire la même chose.

La seconde chose qu'il faut que vous sachiez, est que les doublets se jouent double-ment, c'est-à-dire, que l'on joue deux fois le nombre que l'on a fait, soit avec une seule dame, soit avec plusieurs. Par exemple, le dame, soit avec plusieurs. Par exemple, le terne que vous avez amené, qui ne compose que six points, vous oblige d'en jouer douze, parce que c'est un doublet; et comme c'est le premier coup, et par conséquent que vous ne pouvez le jouer que de votre tas, il faut que vous jouïez d'abord trois trois, avec une seule dame, que vous mettrez sur la neuvième case, et que vous jouïez le quatrième trois sur la troisième case. la troisième case.

Il arrive souvent que l'on ne peut pas jouer tous les nombres que l'on a amenés : par exemple, quand du premier coup on fait sonnés, on n'en peut jouer qu'un, parce que l'on ne peut mettre sur les lames du côté de son tas de bois, qu'une seule dame, et qu'on ne peut jouer tout d'une dame, parce que le passage se trouve fermé par le tas de bois de celui contre qui l'on joue: quelquefois aussi l'on est obligé de passer ses dames de son côté, quand après avoir joué un ou deux coups on fait un gros doublet, que l'on ne peut jouer du côté où est son bois ou pile des dames; c'est ce qu'il faut éviter s'il est possible, et pour cela se donner, autant que l'on pourra, tous les grands doublets, comme ternes, carmes, quines ou sonnés, afin de pouvoir les jouer s'ils viennent, sans gâter son jeu.

# CHAPITRE VII.

### De la Tête.

Quoique que je vous aie dit que vous ne pouvez mettere qu'une seule dame sur les lames ou flèches du côté de voûre tas, il y a néanmoins une flèche sur laquelle vous en pouvez mettre tant que vous voulez. Cette flèche est la onzième case, c'est-à-dire, la dernière en comptant depuis votre tas; ou, pour mieux vous le faire entendre, c'est la dame du coin qui est à la droite de votre homme, c'est cette flèche ou lame que l'on nomme la tête. Il faut avoir soin de la bien garnir, parce que l'on case ensuite plus facilement; il n'y a aucun risque d'y mettre jusqu'à sept ou huit dames; j'ai vu de bons Joueurs qui y en mettaient jusqu'à dix et onze.

### CHAPITRE VIII.

Des cases, et de la manière de battre.

QUAND vous avez mené de la gauche de votre homme à sa droite, une partie assez considérable de vos dames, et que votre tête est bien garnie, alors il faut commencer à caser du côté de la pile de bois de votre homme, et contre icelle, le plus près que vous pourrez, joignant vos cases tant qu'il vous sera possible; et faisant des sur-cases quand vous ne pourrez pas caser, ou passant tou-jours des dames de votre tas à votre tête.

On appelle faire des sur-cases, quand on met une ou deux dames sur une lame, où il y en a

déjà deux accouplées.

Ces sur-cases sont d'une grande utilité, et on les nomme batadeur, parce qu'elles servent à battre les dames découvertes, sans qu'on soit

obligé de se découvrir soi-même.

Quand vous avez fait quelques cases auprès de la pile de votre homme, si vous trouvez l'occasion de lui battre une ou deux dames, il ne faut pas la laisser échapper.

L'on appelle battre une dame, lorsqu'on met une de ses dames sur la même flèche où était

placée celle de son homme.

L'on peut même battre en passant une ou deux dames avec une seule. Par exemple, vous faites cinq et quatre, vous jouez d'abord le cinq, et vous battez une dame, et de la même dame dont vous avez joué le cinq, vous en jouez le quatre, et vous couvrez une de vos dames, ou bien vous battez une autre dame.

Toutes les dames qui sont battues sont hors du jeu: on les donne à celui à qui elles appartiennent, ou bien il les prend lui-même, et il ne peut plus jouer qu'il ne les ait toutes rentrées.

# CHAPITRE IX

#### De la manière de rentrer.

CHACUN doit rentrer les dames qu'on lui a battues du côté et dans la table où est la pile et tas de bois; mais pour rentrer, il faut trouver des passages ouverts.

On ne peut point rentrer sur soi, mais on peut rentrer sur son homme en le battant, quand il se trouve quelqu'une de ses dames découvertes.

Quand on rentre, on compte toutes les flèches, même celle où est le tas de bois, laquelle est la première, et par conséquent la rentrée de l'as; ainsi, celui qui fait des as ayant encore des dames sur son tas, ne peut point rentrer.

Comme le plus haut point d'un dé est six, et que l'on ne rentre que par le nombre que chaque dé amène, il est visible que l'on ne peut rentrer que dans la première table, c'est-à-dire, dans celle où est le tas de bois.

## DU REVERTIER. 141

Etant donc constant que vous ne pouvez rentrer que dans cette table, et que vous ne pouvez jouer quoi que ce soit tant que vous aurez des dames à rentrer, vous voyez bien que si vous aviez deux ou plusieurs dames à la main, et que votre homme eût fait plusieurs cases dans cette première table, en sorte qu'il ne restât qu'une flèche vide, il vous serait inutile de rentrer une dame, parce que votre homme jouant ensuite, ne manquerait pas de battre cette dame; ainsi ce ne serait que du temps perdu : c'est pour cela que, quand un homme a plus de dames à la main qu'il n'a de rentrées ou passages ouverts, l'on dit qu'il est hors du jeu, et il laisse jouer son homme jusqu'à ce qu'il ouvre des passages.

Il faut néanmoins vous avertir de bien prendre garde de ne découvrir aucune dame dans la table de la rentrée de votre homme, après avoir mis des dames de votre tas sur toutes les cases ou lames de la table de votre rentrée: car, quoiqu'il soit dit ci-devant que celui qui a plus de dames à la main qu'il n'a de rentrées, est hors du jeu, cependant il lui est permis de rentrer toujours une des dames qu'il a à la main. Tellement que si votre homme était assez heureux de vous battre une dame, dans le temps que vous vous êtes bouché toutes les rentrées, vous auriez perdu la partie, et cela, quoiqu'il restât encore plusieurs dames à la main de votre homme: la raison pour laquelle vous perdriez, est que votre homme ayant joué, c'est à vous à jouer, et cependant vous ne pourriez absolument

Plus jouer, ayant une dame à la main que vous ne pourriez point rentrer, n'ayant aucun passage.

#### CHAPITRE X.

De la conduite qu'il faut tenir en ce jeu.

QUAND vous avez mis votre homme hors de jeu, il faut vous appliquer à faire des cases jointes et serrées, depuis le tas de bois de votre homme, et sur tout vous donner bien de garde de pousser d'abord des cases éloignées dans la seconde table, proche la tête de votre homme.

Lorsque vous aurez six cases ou tabliers, ou même sept tout de suite et bien joints, alors il faut pousser vos cases dans la table de la tête de votre homme, et toujours bien joindre vos cases, et laisser vos dames découvertes dans la table de la rentrée de votre homme, afin qu'il soit obligé de rentrer et de vous battre.

Quand votre homme est rentré et qu'il vous a battu, il est obligé de jouer tous les nombres qu'il amène, tellement qu'insensiblement il passe son jeu dans la table de votre tête, pendant que vous menez les dames qu'il vous a

battues.

Si votre homme, après être rentré, n'avait pas encore assez vidé, c'est-à-dire, passé son jeu dans la table de votre tête, il faudrait vous faire battre encore; car pendant que vous rentrez et ramenez les dames DUREVERTIER: 143 qu'il vous a battues, il est obligé de jouer et de toujours passer son jeu, parce que, tant que vous avez six cases jointes, il ne peut pas jouer les dames qui sont sur son tas, ou dans les cases de sa rentrée; ainsi il est obligé de jouer tout ce qui est sur sa tête et dans les autres tables, et de passer dans la table de votre tête.

Un peu de pratique de ce jeu vous apprendra cela mieux que tout ce que je vous en pourrais dire.

#### CHAPITRE XI.

#### De la Double.

S1, après que votre homme vous a battu, es qu'il est rentré, il lui est venu des coups si contraires qu'il n'a pu faire de case, et qu'il ait été obligé de mettre plusieurs dames découvertes; si vous pouvez, en rentrant les dames qu'il vous a battues, ou après être rentré, lui battre plusieurs dames, en sorte qu'il ait plus de dames à rentrer qu'il n'a de rentrées ou passages, il perd la partie double, quand on a dit en commençant qu'on jouait la double; et si on n'est pas convenu de jouer la double, il perd simplement la partie.

Et pour vous faire mieux entendre ce que c'est que la double, il faut vous ressouvenir de ce qui a été dit ci-devant, que l'on rentre les dames battues dans la table du tas, dans laquelle, comme dans les autres, il n'y:

144 RÈGLES DU JEU a que six flèches, dont la première est occupée

par le tas ou pile des dames.

Supposons maintenant que vous ayez des dames sur votre tas; qu'outre cela vous ayez quatre dames sur quatre autres flèches de cette même table du tas; vous entendez bien que ce serait déjà cinq flèches occupées, et que n'y ayant que six flèches, et ne pouvant pas rentrer sur vous, il ne vous resterait qu'une rentrée; et si en cet état votre homme vous battait deux dames dans une autre table, vous seriez infailliblement double, parce que vous ne pourriez jamais rentrer ces deux dames, n'ayant qu'un seul passage.

Quand on joue la double, celui qui est dou-

blé perd le double de ce que l'on a joué.

## CHAPITRE XII.

De la manière de lever et finir le jeu.

LORSQUE ni l'un ni l'autre des Joueurs n'ont été doublés, il faut jouer et faire ses cases toujours jointes, et s'approcher petit à petit de

la tête de son homme.

Quand toutes les dames sont passées dans la table de la tête de son homme, alors à chaque coup de dés l'on peut lever toutes celles que le nombre de dés porte sur la bande du trictrac, de même qu'il se pratique au jeu du Trictrac quand on rompt le jan de retour.

DU REVERTIER, 145

Si cependant votre homme avait encore quelques dames derrière vous, il vaudrait mieux découvrir une de vos dames la plus près de lui, pour vous faire battre, afin de lui faire entièrement passer son jeu : car si vous leviez d'abord tout ce que vous pourriez, out que vous troussassiez votre jeu sur la flèche de la tête de votre homme, il pourraits arriver par la suite que vous seriez obligé de faire table, c'est-à-dire, de laisser ane dame découverte qu'il vous battrait d'abord; ensuite vous seriez peut-être obligé d'en découvrir une autre qu'il vous battrait encore, de manière que faisant après cela de grands coups, il pourrait avoir levé avant vous.

L'on doit néanmoins se régler suivant la

disposition du jeu de son homme; car si son ieu était entièrement passé au fond de la table de votre tête, qu'il fût empile sur deux ou trois cases, ou même sur quatre, et qu'il n'eut qu'une ou deux dames, et même arois ou quatre derrière vous, et rien sur de têtel, alors il n'y aurait rien à craindre pout vous! il ne serait pas nécessaire de vous faire battie. et vous pourriez en toute sureté lever ou troussen

tout votre jeu.

Celui qui a plutôt levé toutes ses dames, gagne la partie.

En levant, on joue les doublets doublement.

comme dans le cours du jeu.

Celui qui a gagné la partie, a le de pour e jak german rijske laj si

# CHAPITRE XIII.

Des avantages qui peuvent être donnés.

CEUX qui possèdent se jeu à fond, donnent des avantages à ocux qui y sont novices.

Ces avantages sont différens, selon la force de celui qui les reçois.

L'on donne le dé, qui est le moindre de tous les avantages, et qui cependant ne laisse pas

d'être de conséquence en ce jeu.

L'on peut encore donner le dé, et six et as abattus, ou bien quatre et trois, ou deux dames sur la tête, et même davantage, à proportion de la force ou faiblesse de celui qui est avantagé, n'étant pas possible de régler précisément l'avantage que chacun doit donner et recevoir; car cela dépend absolument de la volonté de ceux duit p jouent, qui seuls peuvent connaître deur force et conduite, et savoir les défauts et la fablisse de evancontre qui ils veulent jouer, et la dessus fusbire un avantage qui puisse balancer la forcure, et flatter l'espérance des spectateurs con dec celui qui reçoit l'avantage.

# CHAPITRE XIV.

Des règles générales.

lement voir la couleur de la flèche, il faut dire, j'adoube; autrement, on peut vous faire jouer le bois que vous avez touché, étant une règle générale, que bois touché doit être joué.

# REGLES DU JEU

# DE TOUTE-TABLE.

# CHAPITRE PREMIER.

De l'excellence et de la beaute de ce jeu, et pourquoi il est nomme Toute-Table.

CE jeu, entre les jeux de table, tient une des premières places; il n'a pas tant de beauté que le Reveriier; cependant plusieurs le pré-fèrent au Trictrac, parce qu'il est moins em-barrassant, et qu'il ne faut pas continuellement avoir l'esprit bandé à marquer des points ou des trous.

La beauté de ce jeu consiste, non-seulement à bien jouer ses dames, mais encore à battre son homme à propos, et savoir bien ménager

une partie double. Ce jeu se joue dans un trictrac; on le nomme le jeu de Toute - Table, parce que pour le jouer, chaque Joueur dispose de ses dames en quatre parties ou quatre tas, qu'il place diversement dans les quatre tables du trictrac; c'est-à-dire, que chacun a d'abord des dames dans toutes les tables du tric-trac, comme il sera expliqué par le Chapitre suivant.

# CHAPITRE II.

De la manière de disposer le Jeu, de placer ses dames pout jouer, et combien on peut jouer ensemble.

On ne joue que deux ensemble à ce jeu, de même qu'au Trictrac et au Revertier, et on

peut prendre un conseil.

ut prendre un conseil. Pour vous faire entendre comme il faut disposer le jeu et placer vos dames, imaginezyous que vous êtes assis devant une table proche d'une fenêtre, laquelle est à votre gauche; que sur cette table il y a un trictrac ouvert, et que de l'autre côté de la table il y a une personne contre qui vous devez jouer, qui a la fenêtre à sa droite. Il faut présentement placer vos dames dans ce trictrac, savoir, deux sur la flèche qui est dans le coin à la droite de votre homme, et de son côté; cinq sur la flèche qui est dans l'autre coin, à la gauche de votre homme; trois sur la cinquième flèche de la table qui est de votre côté à votre droite; et les cinq dernières sur la première flèche qui joint la bande de séparation dans la seconde table de votre côté, à votre gauche.

Votre homme doit faire la même chose. Il doit mettre deux dames sur la première lame du coin qui est de votre côté, à votre gauche; cinq sur la dermère lame du coin qui est de votre côté, à votre droite; trois sur la cinDE TOUTE-TABLE: 149 quième lame de son côté, à sa gauche; et les cinq dernières, sur la première lame qui joint la bande de séparation dans la seconde table de son côté, à sa droite.

# CHAPITRE III.

De ce qui est nécessaire pour jouer et commencer à jouer, et comment il faut appeler et nommer les dés.

Pour jouer à ce jeu, il faut, de même qu'au Revertier, que le trictrac soit garni de quinze dames de chaque couleur, de deux cornets, et de dés.

Outre cela, il faut deux fichets pour marquer les parties, lorsque l'on joue en plusieurs parties.

On se sert soi-même, c'est - à - dire, que chacun met les dés dans son cornet, et ne joue qu'avec deux dés.

Pour commencer à jouer, on doit, de même qu'au Revertier, donner le choix des dames et des cornets.

A l'égard du dé, on tire à qui l'aura: on nomme et appelle les nombres de même qu'au-Revertier.

## CHAPITRE IV.

De la manière de jouer ou jeter les dés, et quand le coup est bon ou non.

LE contenu en ce Chapitre étant encore la même chose qu'au Revertier, on y renvoie le lecteur, où il trouvera le tout amplement expliqué.

# CHAPITRE V.

De la manière de jouer les Dames quand on commence la pareie.

Les doublets se jouent en ce jeu doublement, de même qu'au Revertier; c'est-à-dire, que si vous faites quine, il faut jouer vingt points avec une ou plusieurs dames; si vous faites sannes, il en faut jouer vingt-quatre, et ainsi des autres doublets; ce qui s'entend toutelois, pourvu que vous puissiez jouer, et que le passage ne soit pas fermé par des cases de votre homme.

Au commencement de la partie, vous pouvez jouer, ou les deux dames qui sont dans le coin à la droite de votre homme, ou celles qui sont dans le coin qui est à sa gauche, ou bien celles qui sont dans les tables de votre côté; et faire des cases indifferemment dans toutes les tables: afin que vous ne fassiez pas marcher vos dames d'un côté pour l'autre, il est bon de vous dire qu'il faut que vos deux dames qui sont dans le coin à la droite

de votre homme, viennent jusqu'au coin qui est à sagauche; de-là vous les passez de votre côté à votre droite, et vous les faites ensuite aller, avec tout le reste de vos dames, dans la table qui est à votre gauche, parce que c'est dans cette table-là qu'il faut que vous passiez votre jeu, et qu'il faut que vous y passiez toutes vos dames avant d'en pouvoir lever aucune, comme vous verrez ci-après.

# CHAPITRE VI.

# De la manière de battre les Dames.

On bat les dames, à ce jeu, de la même manière qu'au Revertier, c'est-à-dise, en plaçant sa dame sur la même lame où était celle de son homme, ou bien en passant. Par exemple, vous faites quatre et as; vaisba rezunte dame que votre homme a découverte du quatre, et de la même dame dont vous avez, joué le quatre, vous jouez un as qui vous sert à couvrir une de vos dames, ou que vous mettez en sur-case.

Vous pouvéz même d'une seule dame battre trois et quatre dames, si vous faites un doublet, et qu'en le jouant vous trouviez ces dames-là découvertes sur vos passages.

Toutes les dames qui ont été battues sont, comme au Revertier, hors de jeu; et celui à qui elles appartiennent, ne peut jouer quoi que ce soit, qu'il ne les ait toutes rentrées.

Levels Bearing

. 2 [G 4<sub>1</sub>)

### CHAPITRE VIL

De la manière de rentrer.

J'A I observé ci-devant, qu'il fallait que vot deux dames, qui sont à la droite de votre homme, allassent à sa gauche; de-là qu'elles vinssent à votre droite, et de votre droite dans la table qui est à votre gauche de votre côté, et que les deux dames de votre homme qui sont à votre gauche, devaient faire le même chemin, et qu'il devait les conduire depuis votre gauche jusque dans la table qui est à sa droite de son côté; cela vous doit faire connaître que ces deux dames, qui font absolument tout le tour du trictrac, sont la tête ou pile de ce jeu; toutes les dames qui ont été battues doivent nentrer par la table où l'on place ces deux dames; c'estrà-dire, que vous devez rentrer par la table où sont vos deux dames, laquelle estrà la gauche de votre homme.

Il est plus facile de rentrer à ce jeu qu'au Revertier: car non-seulement vous pouvez rentrer sur votre homme en le battant, quand il a quelques dames découvertes; mais encore vous pouvez rentrer sur vous-même, et mettre sur une même flèche tant de dames que vous voudrez. Par exemple, si n'ayant point encore joué vos deux dames du coin ou tête de votre jeu, vous faites un beset, et que vous ayez quatre dames à rentrer, vous pouvez les mettre toutes sur cette même flèche où sont vos deux dames. Si vous avez quelqu'autre case dans la table de votre rentrée, vous pouvez de même y mettre tant des dames que vous voudrez: on appelle ces cases-là des points, parce qu'elles servent à passer et sont très-utiles.

# CHAPITRE VIII.

De la conduite qu'il faut tenir en ce jeu.

Vous avez vu qu'il y a en ce jeu quatre tas ou piles de dames; que la première, qui est la tête du jeu, sont les deux dames qui sont dans le coin, à la droite de votre homme; la seconde, les cinq dames qui sont dans le coin, à sa gauche; la troisième, les trois dames qui sont sur la cinquième case de la table qui vous touche à votre gauche; et la quatrième, les cinq dames qui sont sur la première flèche qui joint la bande de séparation de la seconde table.

Si, le premier coup que vous jouez, vous faites six et cinq, il faut jouer une des dames de votre première pile ou tête, et la mettre

sur la seconde.

Si vous faites un six et as, il faut jouer un six de votre seconde pile, et un as de la troi-

sième, et faire une case.

Si vous faites trois et as, il faut jouer le trois de votre troisième pile, et l'as de la quatrième, et faire pareillement une case. En un mot, il faut tâcher de faire quatre ou cinq cases tout de suite autour de vos troisième et quatrième piles, afin d'empêcher votre homme de passer; les dames de sa tête ou première pile.

Quand vous avez quatre ou cinq cases, comme il vient d'être dit, si vous pouvez encore caser; il n'en faut pas perdre l'occasion, et toujours joindre vos cases tant que vous pourrez; et si votre homme se découvre lorsque votre jeu

G 5

est ainsi avancé, il ne faut point hésiter à le battre: si, au contraire, le jeu de votre homme était plus avancé que le vouré et qu'il se découvrît, il ne faudrait pas le battre; car souvent les bons Joueurs tendent des pièges pour faire tomber dedans, et gagner ensuite la partie double, ou du moins avoir la simple sûre. Il faut donc, avant de battre, examiner si votre homme ne pourra pas vous battre à son tour; et en cas qu'il vous batte, vous pourrez rentrer facilement. Un peu de pratique apprend

# CHAPITRE IX.

cela en très-peu de temps.

De la manière de lever et finir le jeu.

LORSQUE l'on a passé toutes ses dames dans la table de la quatrième pile, on lève à chaque coup de de toutes les dames qui donnent sur la table du trictrac, de même qu'au jan de retour quand on joue au jeu du Trictrac.

Pour chaque doublet on lève quatre dames, quand on en a qui donnent juste sur le bord. Si la case que l'on devrait lever se trouve vide, et qu'il y ait des dames derrière pour jouer le doublet que l'on a fait sans rien lever, il faut le jouer. S'il n'y a rien derrière, on lève celles qui suivent la flèche, d'où le doublet qu'on a amené devait partir.

Celui qui a le plutôt levé toutes les dames,

gagne la partie simple.

# CHAPITRE X.

# De la Double.

Souvent on joue en deux ou trois parties, et même en davantage, parce que ce jeu va assez vîte.

Quelquefois aussi on joue à la première partie, et on convient que célui qui gagnera la partie double, aura le double de ce qu'on

a joué.

L'on gagne la partie double quand on a levé toutes ses dames avant que son homme ait passé toutes les siennes dans la table de sa quarrième pile; et s'il en avait levé une, l'on ne gagnerait que la partie simple.

Quand on joue en plusieurs parties et que l'on gagne double, on marque deux parties : celui

qui a gagné recommence et a le dé.

# CHAPITRE XI.

Des avantages que l'on peut donner.

LES avantages que l'on peut donner à ce jeu, étant presque les mêmes qu'au jeu de Revertier, j'y renvoie le Lecteur, où l'on en a expliqué quelques-uns, outre lesquels on donne à Toute-Table, ambesas, ambas et le dé, et encore d'autres, qui dépendent de la convention des loueurs.

# REGLES DU JEU DE TOURNE-CASE,

#### CHAPITRE PREMIER.

De la qualité de ce Jeu, et pourquoi on le nomme Tourne-Case.

C E jeu consiste dans le seul hasard du dé; la conduite et le bien joué n'y ont aucune part. Quelques-uns ont prétendu qu'on le nommait

Quelques-uns ont prétendu qu'on le nommaie Tourne-Case, parce que celui à qui l'on a abattu une dame, retourne rentrer dans les cases ou rables du trictrac; mais cette explication paraît très-forcée, au lieu que l'on trouve l'étymologie naturelle du nom de ce jeu dans la manière dont on le joue: car on nele joue qu'avec trois dames chacun, lesquelles on conduit, suivant les nombres amenés, jusqu'à ce que l'on en ait fait une case, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'on ait mis ces trois dames sur la dernière flèche ou lame du coin; et comme cette case est faite avec trois dames, et que l'on n'a point gagné que les trois dames ne soient accouplées l'une sur l'autre, on a nommé ce jeu Tourne - Case, qui ne veut dire autre chose, sinon le jeu de la case à trois dames.

## CHAPITRE II.

De ce qui est nécessaire pour jouer et commencer à jouer, et combien on peut jouer ensemble.

Pour jouer à ce jeu, il faut un trictrac garni de trois dames de chaque couleur, de deux cornets, et de dés.

On ne joue que deux ensemble, et pour commencer à jouer, on donne le choix des dames et des cornets à celui que l'on considère.

Quant au dé, on tire d'abord à qui l'aura: chacun se sert, c'est-à-dire, met les dés dans son cornet, et ne joue qu'avec deux dés.

## CHAPITRE III.

De la manière de disposer le Jeu et de placer ses Dames pour jouer.

CE jeu se joue dans un trictrac, comme vous avez pu entendre par ce qui est dit ci-devant.

Il s'agit présentement de placer le trictrac et les dames dont vous devez jouer. Imaginez-vous que vous avez ce trictrac sur une table à laquelle vous êtes assis, et avez la fenêtre à votre droite, et celui contre qui vous devez jouer, est assis de l'autre côté, et a la fenêtre à sa gauche. Vous ouvrez ce trictrac, et ôtez les dames qui sont dedans, et les mettez ou sur la bande qui est à votre gauche, ou sur la table sur laquelle est le trictrac, proche la même bande; votre homme fait la même

chose, et il ne reste aucune dame dans le trictrac.

Si dans le trictrac il y avait toutes les dames necessaires pour jouer au Trictrac ou au Revertier, vous mettez toutes ces dames à quartier, et vous n'en réservez que trois, et votre homme trois d'une autre couleur, pour jouer comme il sera expliqué ci-après.

# CHAPITRE IV.

De la manière de nommer et jouer ou jeter les dés, et quand le coup est bon ou non.

On nomme les dés, en ce jeu, de même qu'au Trictrac et au Revertier.

Il faut pousser le de fort, de manière qu'il

touche la bande de votre homme.

Il arrive rarement en ce jeu, à cause du peu de dames qu'il y a, que les coups de dés soient douteux; néanmoins, quand cela arrive, on suit la même règle qu'au Trictrac et au Reverties.

# CHAPITRE V.

De la manière de jouer les Dames quand on commençe la partie.

A YANT mis trois dames à part pour jouer, si vous avez gagné le dé, vous jouez, et si vous faites d'abord six et cinq, vous ne pouvez

jouer que le cinq, parce qu'en ce jeu c'est une règle, qu'on ne joue jamais que le plus bas nombre.

Si après avoir fait six et cinq vous faites sonnés, vous n'en pouvez jouer qu'un; il faut que vous le jouïez avec la même dame dont vous avez déjà joué un cinq, parce que si vous le jouïez avec une autre dame, il faudrait passer par-dessus celle dont vous avez joue le cinq, et, en ce jeu, il n'est pas permis de passer aucune dame par-dessus l'autre; il faut qu'elles se suivent et marchent l'une après l'autre.

Afin que vous entendiez mieux ce qui vient d'être die, il faut vous dire que les trois dames que vous aviez d'abord hors du trictrac, à votre gauche, doivent aller l'une après l'autre jusqu'au coin de la seconde table qui est à votre droite. Celui qui joue contre vous doit pareillement conduire ses trois dames, depuis sa droite jusqu'au coin qui est à sa gauche; mais avant que ces dames puissent arriver à ce coin, que l'on peut nommer le coin de repos, elles sont plusieurs fois battues de part et d'autre.

# CHAPITRE VI.

De la manière de battre les Dames,

COMME les deux Joueurs jouent et marchent également dans les mêmes tables et vis-à-vis l'un de l'autre, chaque fois que le nombre du dé porte une dame sur une flèche qui se ren-contre vis-à-vis de celle où il y a une dame de celui contre qui l'on joue, cette dame est battue, et celui contre qui on joue est obligé de la prendre et de la rentrer dans le jeu.

L'on bat, à ce jeu, malgré soi, parce que, comme il a été observé, l'on est obligé de jouer toujours le plus petit nombre, et qu'on ne peut point passer une dame par-dessus l'autre. Par exemple, votre homme fait d'abord trois et deux; il faur qu'il joue le deux, qui est le plus petit nombre. Si vous faites deux et as, vous ne pouvez pas battre et jouer le deux, et vous êtes contraint de jouer l'as, parce que c'est le

plus petit nombre.

Si votre homme sait, le second coup, six et deux, il saut, par la raison ci-dessus, qu'il joue le deux de la même dame dont il avait déjà joué un deux, parce que c'est encore une des règles de ce jeu, qu'on ne peut accoupler ses dames, sinon dans le coin de repos. Votre homme ayant joué ce second deux, il a sa dame sur la quatrième case de la première table, de son côté; vous avez votre as sur la première table de votre côté; ainsi, si vous faites quatre et trois, vous pouvez vous dispenser de battre

DE TOURNE-CASE. 161 la dame de votre homme, c'est-à-dire, de mettre votre dame\_sur la quatrième case de votre côté, vis-à-vis la sienne, parce que vous ne pouvez jouer le trois, qui est le plus petit nombre, qu'avec la dame dont vous avez joué l'as, ne vous étant pas permis de passer une dame par-dessus l'autre.

Votre homme, qui a été battu, reprend dons sadame et joue; s'il fait cinq et quatre, il vous bat à son tour, étant contraint de jouer le quatre.

Cette règle, qu'on ne peut passer ses dames l'une sur l'autre, fait que l'on joue souvent beaucoup de coups inutiles, sur-tout quand on a mené et conduit ses dames, savoir, l'une dans un coin, et les deux autres tout contre; en sorte qu'on ne peut les mettre sur le coin qu'en faisant un as, et puis un deux, et l'on souhaite alors avec empressement d'être battu, pour sortir de cette gêne.

#### CHAPITRE VIL

# Du coin de repos.

LE coin de repos, en ce jeu, est la douzième case. Il est appelé coin de repos, parce que les dames qui y sont une fois entrées, sont en sûreré, et ne peuvent plus être battues; et c'est un grand avantage en ce jeu, pour celui qui y en met une le premier.

Celui qui le plutôt a mis ses trois dames dans

Celui qui le plutôt a mis ses trois dames dans son coin, a gagné la partie. S'il les y mettait toutes trois avant que son homme y en eût mis aucune, il gagnerait double, si l'on en était

convenu.

# REGLES DU JEU DES DAMES RABATTUES.

# CHAPITRE PREMIER.

De la qualité de se Jeu, et pourquoi on le nomme des Dames rabattues.

C p jeu est de tous les jeux de table un des plus faciles à apprendre, let l'on peut dire que le hasard seul y décide.

On le nomme le jeu des Dames rabattues, parce que l'on y rabat effectivement toutes ses dames les unes après les autres; on les couche toutes plates l'une devant l'autre, comme il sera expliqué ci-après.

# CHAPITRE II.

De ce qui est necessaire pour rouer et commences à jouer, et combien on peut jouer ensemble.

CE jeu se joue dans un trictrac, qui doit être garni de quinze dames de chaque couleur, de deux cornets, et de dés.

On ne le péut jouer que deux ensemble, et pour commencer, on donne le choix des dames et REGLES DU JEU, etc. 163 des cornets à celui que l'on considère, ou chez qui l'on joue, ou qui joue chez vous. Pour ce qui est du de, on tire à qui

l'aura.

'On ne joue qu'avec deux des, et chacun se sert "c'est-à-dire, mer les dés dans son cornet.

# CHAPITRE II.

De la manière de disposer le jeu, et de placen ses Dames pour jouer.

QUAND on veut jouer à ce jeu, et qu'on a ouvert le trictrae, il faut que chacun metre toutes ses dames dans la table du trictrac la plus près du jour, et là, qu'il fasse six piles ou tas de ses dames sur toutes les slèches qui sont de son côté : sur chicune des trois premières flèches proche le jour, il faut mettre deux danes, qui font six dames; sur chacune des trois flèches qui sont jusqu'à la bande de séparation, il faut mettre thois dames, qui; avec les six précédentes, composent les quinze dames de chaque Jouenr.

Sur-tout, il faut observer de mettre toutes ses dames l'une sur l'autre, et non point accou-

plees en manière de case.

### CHAPITRE IV.

De la manière de nommer et de jouer ou jeter les dés, et quand le coup est bon ou non.

On nomme le dé, en ce jeu, de même qu'aux autres jeux de table, c'est-à-dire, le plus gros nombre le premier.

Les doublets ne s'y jouent qu'une fois, de

même qu'au Trictrac.

Il taut jouer le dé rondement, sans hésiter, et le faire toucher du moins la bande de son homme. Il est bon par-tout dans le trictrac, pourvu qu'il ne soit pas en l'air.

Il est permis de changer de dés, et même de rompre, quand on appréhende quelques

coups.

L'on peut aussi convenir de ne point rompre, et établir une peine contre celui qui rompra-

# CHAPITRE V.

De la manière de jouer ses Dames.

QUAND chacun a empilé ses dames, suivant ce qui est observé ci-devant, celui qui a gagné le dé, joue et rabat de dessus sa pile deux dames, suivant le nombre qu'il a fait.

On commence à compter par la case la plus près du jour; ainsi, celui qui a fait six et DES DAMES RABATTUES. 169 as, abat la dame qui est empilée sur la première case, où il n'y a que deux dames, et par-là il joue l'as.

Pour le six, il abat une des trois dames qui sont sur la case qui joint la bande de sépa-

ration.

Vous entendez par-là, que l'on prend l'as sur la première case ou pile, le deux sur la seconde, le trois sur la troisième, le quatre sur la quatrième, le cinq sur la cinquième, et le six sur la sixième pile, qui est la dernière.

Vous voyez d'abord que cette manière de jouer les nombres est bien différente des autres jeux de table, où, par exemple, pour jouer un six, l'on place la dame six flèches au-dessus de l'endroit d'où elle part; au lieu qu'ici l'on ne fait que mettre la dame à bas sur la même flèche où elle était empilée.

Quand vous avez joué votre six et as, votre homme joue le dé à son tour; s'il fait un doublet, par exemple, terne ou double deux, comme sur les cases du trois et du deux, il n'a qu'une dame à abattre, vous abattez l'autre pour lui; mais parce qu'il a fait un doublet, il a encore le dé, et joue derechef; et s'il fait un second doublet, il rejoue encore. En un mot, celui qui fait un doublet a toujours le dé, jusqu'à ce qu'il ait fait un coup simple.

Voilà donc deux choses essentielles à remar-

quer en ce jeu.

La première, que tout ce qui ne peut point être joué par l'un des Joueurs, l'autre le joue, supposé qu'il le puisse; et s'il ne le 166 RÈGLES DU JEU peut pas, il n'est joué ni par l'un ni par l'autre.

Par exemple, votre homme a d'abord fait deux et as qu'il a joué; vous avez ensuite joué, et avez amené le même coup que vous avez pareillement joué; votre homme rejoue et fait encore deux as; il ne les joue point, ni vous son plus, parce que vous n'avez ni l'un ni l'autre aucun de ces nombres, les ayant déjà abattus.

La seconde, que celui qui fait un doublet conserve le dé, et joue jusqu'à ce qu'il ait fait un coup simple.

On appelle coup simple, les coups inégaux, comme sont six et cinq, cinq et quatre, trois

et deux, quatre et trois.

Les doublets sont deux nombres semblables, tels que sont sannes, double deux, terne, qua-

derne, ambesas, quine.

Toute la conduite que ce jeu demande, c'est d'être attentif aux nombres que celui contre qui l'on joue amène, afin de ne pas manquer à jouer tout ce qu'il ne joue pas; car celui contre qui l'on joue, n'est pas obligé de vous avertir de votre jeu; au contraire, il a intérêt que vous eublisez à jouer tous les nombres que vous pourriez jouer, afin d'avancer son jeu plus que vous.

#### CHAPITRE VI

De la manière de lever et de rompre le jeu.

APRÈS avoir rabattu ses dames de dessus les diverses piles et tas, comme il vient d'être expliqué, celui qui le premier les a toutes rabattues, lève à chaque coup de dé les dames dans le même ordre qu'il les a d'abord jouées.

Par exemple, s'il fait beset, il lève les deux dames de la première case, et parce qu'il a fait un doublet, il joue encore une fois; s'il fait un second beset, il ne lève rien, ne lui étant pas permis de jouer beset tout d'une, en prenant une dame sur la seconde case, parce que chaque case, en ce jeu, a son nombre fixe et certain, et que la seconde case ne peut servir qu'à jouer un deux, ou deux deux, et la troisième un trois, et ainsi des autres; et quoiqu'il soit dit ci-devant que les nombres que l'on ne peut pas jouer, sont joues par l'autre, cette règle reçoit ici son exception. Car, par exemple, si après que vous avez rabattu l'as, le deux et le trois, etc. il vous reste encore un cinq ou un sixà rabattre, et que votre homme ayant tout rabattu et levé un beset, ait fait un second beset; en ce cas, ni lui ni vous ne leverez rien: lui, parce qu'il n'a plus de beset à jouer; et vous, parce que c'est une des règles de ce jeu, qu'on ne peut rien lever, tant que l'on n'a point abattu toutes ses dames : ainsi, n'ayant point abattu toutes vos dames, non - seulement vous ne Pouvez pas jouer ce que votre homme ne joue

168 REGLES DU JEU, etc.

point; mais, qui plus est, c'est que vous ne pouvez pas jouer vous-même les nombres que vous faires, et c'est votre homme qui les joue pour vous, jusqu'à ce que vous ayez rabattu votre dernière dame; ce qui fait bien souvent que votre homme n'a plus que deux ou trois dames à lever lorsque votre dernier nombre arrive; quelquefois même il n'en a plus qu'une: mais quand une fois vous avez abattu votre dernière dame, alors vous levez bien plus promptement que votre homme n'a fait; car vous ne pouvez plus rien faire pour lui, à moins que vous ne fussiez extrêmement malheureux; lui, au contraire, travaille toujours pour vous; car, comme il a peu de dames, il ne saurait si facilement faire les nombres qui lui manquent; et il arrive assez souvent que celui qui a commencé à lever, perd encore la partie.

Celui qui le premier a levé toutes ses dames,

a gagne la partie-

La règle que bois touché doit être joué, n'a point lieu en ce jeu, parce que, comme il a été dit, chaque pile de bois a son nombre fixe, étant impossible de pouvoir jouer le même nombre de différens endroits: ainsi, supposé que vous ayez fait un carme, et qu'au lieu d'abattre les dames de la quatrième case, vous ayez abattu deux dames de la cinquième, vous pouvez, et même vous devez remettre vos deux dames sur votre cinquième pile, et jouer votre carme comme il doit être joué.

# REGLES DU JEU DU PLAIN.

#### CHAPITRE PREMIER.

De la qualité de e Jeu, et pourquoi on le nomme le jeu du Plain.

CEUX qui savent jouer au Trictrac apprennent très-facilement ce jeu; il demande quelqua conduite, mais l'on peut dire que le hasard y a plus de part que le bien joué, puisque celui qui y fait les plus grands nombres gagne infailliblement la partie.

Il est appelé le jeu du Plain, parce que les Joueurs, ne tendent qu'à remplir et faire le plain; c'est-à-dire; à parvenir à mettre douze dames couvertes et accouplées dans la table du grand jan, que l'on appelle au Trictrac indifféremment, grand jan, ou grand plain.

#### CHAPITRE II.

De ce qui est nécessaire pour jouer et commencer à jouer, et combien on peut jouer ensemble.

L'ON joue ce jeu dans un Trictrac, dans lequel il faut qu'il y ait trente dames, moitié d'une couleur et moitié d'une autre, deux cornets et des dés.

Tome III.

i70 RÈGLES DU JEU
Ce jeu ne peut être joué qu'entre deux personnes, dont l'une, ou même toutes deux peuvent prendre des conseils ou s'associer, le tout du consentement l'un de l'autre.

Avant de commencer, on doit, suivant les règles de l'honnêteré, donner le choix des dames et des cornets à la personne que l'on considère.

Ensuite, on tire à qui aura le dé: pour cela chacun en prend un esele jette: celui qui a fait le plus gros nombre a le dé.

On ne joue qu'avec deux des, et chacun se sert, c'est-à-dire, met les des dans son cornet.

#### CHAPITRE III.

De la manière de disposer le Jeu et de placer ses dames pour jouer.

I L faut disposer le Trictrac de la même manière que si l'on voulait jouer au jeu de Trictrac; c'est-à-dire, qu'il faut que la table dans laquelle on veut faire son plain, soit du côté de la fenêtre.

Cela fait, chacun empile ses dames sur la première case ou lame de la table la plus éloignée du jour, tout de même qu'au

Trictrac.

### CHAPÍTRE IV.

De la manière de nommer, de jouer ou de jeter les dés, et quand le coup est bon ou non.

LE Lecteur trouvera l'explication du contenu en ce Chapitre, dans les règles du Revertier; ainsi, on n'en dira rien ici.

#### CHAPITRE V.

De la manière de jouer ses dames, et la fin du jeu.

Vos dames étant empilées, comme il vient d'être dit, il faut abattre d'abord beaucoup de bois, ensuite coucher six dames toutes plates sur les flèches du grand jan, parce qu'il est facile de couvrir après, quand on a du bois abattu.

Il est permis en ce jeu de mettre une seule dame dans le coin qu'on nomme, au Trictrac, coin de repos.

Les doublets s'y jouent comme au Revertier

doublement.

Il faut sur-tout bien prendre garde de ne point forcer son jeu, et tacher d'avoir toujours

les grands doublets à jouer.

Celui qui a le plutôr couvert toutes ses dames dans la seconde table, a gagné la partie; mais il n'a pas le dé pour la revanche, et on tire à qui l'aura.

H 2

# RÈGLES DU JEU DUTOC.

#### CHAPITRE PREMIER.

De la qualité de ce Jeu, et pourquoi on le nomme du Toc.

Tous ceux qui savent le jeu du Trictrac à fond, peuvent jouer très-facilement au jeu du Toc, parce que l'un et l'autre consistent dans les mêmes règles, dans la même marche et disposition du jeu.

Il est appelé le jeu du Toc, parce que le seul but de ceux qui jouent, est de toucher et battre leur adversaire, ou de gagner une partie double ou simple par un jan ou par an plain, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

#### CHAPITRE IL

De ce qui est nécessaire pour jouer et commencer à jouer, et combien on peut jouer ensemble.

CE jeu se réglant comme le Trictrac, faut, pour y jouer, avoir un Trictrac garni de quinze dames de chaque couleur, qui font trente en tout, de deux cornets, de des, et deux fiches on fichets, pour marquer les

REGLES DU JEU DU TOC. 173 trous ou parties, quand on joue en plusieurs parties.

L'on doit, de mêne qu'aux autres jeux,

donner le choix des dames et des cornets.

On ne joue qu'avec deux dés, et chacun se sert, c'est-à-dire, met les dés dans son corner.

Avant de commencer la partie, les deux personnes qui deivent jouer ( car on ne peut jouer que deux ensemble) tirent le de à qui l'aura.

#### CHAPITRE III.

De la manière de disposer le Jeu et de placer ses Dames pour jouer.

On place ses dames, à ce jeu, de même qu'au Trictrac; c'est à dire, qu'on les met sur la première fame de la première table, pour les mener ensuite dans la seconde, et y faire son plain et grand jan.

#### CHAPITRE IV.

De la manière de nommer, et de jouer ou jeuer les des, et quand le coup est bon ou non.

L'on nomme les nombres du dé en ce jeu, comme au Triotrac; c'est-à-dire, le plus gros nombre le premier.

Les doublets, ainsi qu'au Trictrac, ne s'y

jouent qu'une fois.

L'on doit jouer le dé rondement, et ne

point affecter de le laisser seulement couler hors du cornet, pour tâcher de faire un petit nombre.

Le dé est bon par-tout dans le Trictrac, suivant qu'il est dit dans les règles des jeux précédens, pourvu qu'il ne soit point en l'air.

#### CHAPITRE V.

De la conduite qu'il faut tenir en ce Jeu.

L'ON ne marque pas, en ce jeu, des points comme au jeu de Trictrac; mais au lieu de points on marque un trou ou deux, selon le coup que l'on fait.

Ce jeu se joue en plusieurs trous; il dépend des Joueurs d'en fixer le nombre; l'on peut

même jouer au premier trou.

Pour vous faire entendre facilement cela, imaginez-vous que vous jouez contre moi au premier trou, que j'ai mon petit jan fait, à la réserve d'une demi-case, et qu'au premier coup que je joue, je fais mon petit jan par un nombre simple: si nous jouïons au Trictrac, je marquerais seulement quatre points; mais comme c'est au Toc, au lieu de quatre points, je marque le trou, et j'ai gagné la partie, parce que nous avons joué au premier trou.

Si, en commençant la partie, nous convenons de jouer au premier trou, et que la double ira; alors, si je remplis par deux moyens ou par un doublet, ou que je vous batte une dans par deux moyens ou par doublet, ou, en un mot, que je fasse quelque jan ou rencontre du jeu du Trictrac par doublet; comme, par exemple, si je battais le coin, ou que, commençant la partie, je fisse jan de deux rables par doublet, ou jan de meseas par doublet; en ce cas je gagnerais la double, et vous me payeriez le double de ce que nous aurions joué.

Il faut donc bien remarquer que les mêmes jans et coups du Trictrac se rencontrent en ce jeu, tant à profit qu'à perte, pour celui

qui les fait.

Quand on joue en plusieurs trous, celui qui gagne un trou de son dé a la liberté de s'en

aller, de même qu'au Trictrac.

Pour ce qui est de la manière de jouer, il faut marcher le plus serré que l'on peut, et toujours couvert, tant qu'il est possible.

# TABLE

#### DE 3

## CHAPITRES

# Des Règles du Jeu du Revertier.

| CHAP. 1. De l'excellence et de la beau   | eté de c   |
|------------------------------------------|------------|
| jeu, et de l'origine de son nom-         | ag. 132    |
| CHAP. II. Comment il faut disposer le    | ieu pou    |
| inuer.                                   | 133        |
| CHAP, III. Da os qui est necessaire pe   |            |
| et commencer à joner, et combien an      | ment inner |
| ensemble.                                | 134        |
|                                          |            |
| CHAP. IV. Comment it faut nommer et ap   |            |
| dés.                                     | 135        |
| CHAP. V. Comment il faut jouer ou jeter  |            |
| et quand le coup est bon ou non.         | ibid.      |
| CHAP. VI. Comment il faut jouer ses dame | es , quand |
| on commence la partie.                   | 135        |
| CHAP. VII. De la tête.                   | 133        |
| CHAP. VIII. Des cases, et de la ma       | nièra de   |
| battre.                                  | : 139      |
| CHAP. IX. De la manière de rentrer.      | 140        |
| CHAP. X. De la conduité qu'il faut ten   |            |
| ieu.                                     | E42        |
| CHAP. XI. De la double.                  | 143        |
| CHAP. XII. De la manière de lever et     |            |
|                                          |            |
| le jeu.                                  | 144        |
| CHAP. XIII. Des avantages qui peuv       | ent eire   |
| donnés.                                  | 146        |
| HAP. XIV. Des règles générales.          | ibid.      |
| - <del>-</del>                           |            |

# TABLE

## DES

# CHAPITRES

Des Règles du Jeu de Toute-Table.

| Crem D. Brandlane & J. Int. with the Jan.                |
|----------------------------------------------------------|
| CHAP. De l'excellence et de la beauté de ce Jeu,         |
| et pourquoi il est nommé Toute-Table. page 147           |
| CHAP. II. De la manière de disposer le jeu, de           |
| placer ses dames pour jouer, et combien on peut          |
|                                                          |
| jouer ensemble. 148                                      |
| CHAP. III. De ce qui est nécessaire pour jouer et        |
| commencer à jouer, et comment il faut appeler            |
| et nommer les dés.                                       |
| CHAP. IV. De la manière de jouer ou jeter les            |
| des, et quand le coup est bon eu non. 150                |
| Crem V De la maniere de iques les demes                  |
| CHAP V. De la maniere de jouer les dames,                |
| quand on commence la partie. ibid.                       |
| CHAP. VI. De la manière de battre les da-                |
| mes.                                                     |
| CHAP. VII. De la manière de rentrer. 152                 |
| CHAP. VIII. De la conduite qu'il faut tenir en ce        |
|                                                          |
| jeu. 153<br>CHAP, IX. De la manière de lever et finir le |
| CHAP. IX. De la manière de lever et finir le             |
| . jeu                                                    |
| CHAP. X. De la Double. 155                               |
| CHAP. XI. Des avantages que l'on peut don-               |
| CHAP, MI, Des avantages que son peut men-                |

#### TABLE DESCHAPITRES

#### DES RÈGLES

#### DU JEU DE TOURNE-CASE.

| CHAP. I. De la qualité de ce jeu, et pa | urquoi on        |
|-----------------------------------------|------------------|
| nomme tourne-case.                      | 156              |
| CHAP. II. De ce qui est nécessaire pour | r jouer et       |
| commencer à jouer, et combien on p      | eut jouer<br>157 |
| CHAP. III. De la manière de disposer l  | e jeu , et       |
| de placer ses dames pour jouer.         |                  |
| CHAP. IV. De la maniere de nommer, e    | t de jouer       |
| ou jeter les dés, et quand le coup es   | t bon ou         |
| non.                                    | 158              |
| CHAP. V. De la manière de jouer l       | es dames         |
|                                         | 159              |
| CHAP. VI. De la manière de battre les d |                  |
| CHAP. VII. Du coin de repos.            | 161              |

# TABLE DES CHAPITRES

#### DES RÈGLES

#### DU JEU DES DAMES RABATTUES.

CHAP. I. De la qualité de ce jeu, et pourquei on le nomme des dames rabattues. CHAP. II. De ce qui est nécessaire pour jouer et commencer à jouer, et combien on pent jouer ensemble.

ibid.

| TABLE                            | DES CHAPITR<br>manière de disposer le | ES. 179    |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------|
| CHAP. III. De la 1               | manière de disposer le                | jeu et de  |
| placer ses dame                  | s pour jouer.                         | 163        |
| CHAP. IV. De la ou jeter les dés | manière de nommer,                    | est bon ou |
| non.                             |                                       | 4. 164     |
| CHAP. V. De la m                 | anière de jouer ses dan               | nes. ibid. |
| CHAP. VI. De la                  | manière de lever et                   | de rompre  |
| son jeu.                         |                                       | 167        |

#### TABLE DES CHAPITRES

DESRÈGLES

DU JEU DU PLAIN.

CHAP. I. De la qualité de ce jeu, et pourquoi on le nomme jeu du Plain. pag. 169

CHAP II. De ce qui est nécessaire pour jouer et commencer à jouer, et combien on peut jouer ensemble. ibid.

CHAP. III. De la manière dé disposer le jeu et de placer ses dames pour jouer. 170

CHAP. IV. De la manière de nommer, et de jouer ou jeter les dés, et quand le coup est bon ou non.

CHAP. V. De la manière de jouer ses dames, et la fin du jeu. ibid.

# TABLE DES CHAPITRES

#### DES RÈGLES

# DU JEU DU TOC.

| CHAP. 1. De la qualité de ce jeu, et pou          | rquei en          |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| le nomme du Toc. p                                | ag. 172           |
| CHAP. II. De ce qui est nécessaire pour           | jouer et          |
| commencer à jouer, et combien on peu<br>ensemble. | it jouer<br>ibid. |
| CHAP. III. De la manière de disposer le je        | u et do           |
| placer ses dames pour jouer.                      | 173               |
| CHAP. IV. De la manière de jouer ou de j          | ieter les         |
| des, et quand le coup est bon ou non.             | ibid.             |
| CHAP. V. De la conduite qu'il faut ténis          |                   |
| jeu.                                              | 374               |

# RÈGLES ET PRINCIPES TOUCHANT LE JEU DE DOMINO;

Avec les décisions des meilleurs Joueurs.

#### CHAPITRE PREMIER.

Idee générale de ce jeu.

CE jeu, formé de dés longs, plats et carrés, peut être fait de différentes matières; il est ordinairement d'os ou d'ivoire, mais il est plus propre lorsqu'il est moitié os ou ivoire, et l'autre moitié de bois noirci; c'est-à-dire, la moitié où les points sont marqués est dessous, et le bois noirci dont elle est couverte fait l'autre moitié; c'est cette qualité qui règne aujourd'hui, et il paraît que le choix en est déterminé: à tous égards, cela doit être, car la propreté dont ce jeu est, procure de l'habi-leté à jouer.

leté à jouer.

Ce jeu peut avoir un nombre de dés considérable, mais il est fixé à vingt-huit, et cette quantité suffit pour le rendre compliqué et intéressant dans les différentes manières de le

iouer.

Dans ces vingt-huit dés, il se trouve seps espèces de dés qui commencent par le double blanc et finissent par le double six : ces dés forment ensemble un nombre de cent soixante huit points.

Dans ces sept espèces de dés il se trouve huit dés qui ont une même terminaison, c'estadire huit blancs, huit as, huit deux, huit trois, huit quatre, huit cinq, et huit six: on en compte huit, attendu qu'il se trouve deux blancs dans le double blanc, ainsi des autres; chaque sorte de dé se trouve donc avoir un bout marqué de chaque espèce de dé.

Ce jeu est singulièrement en usage; il se fait d'assez belles parties: je dis belles, non pas à cause des sommes qui se jouent, mais à cause de la manière de le jouer. L'habileté que les Joueurs y apportent, les dés posés à propos pour faire bouder ses adversaires; enfin, le désir de faire domino, fait découvrir dans

un Joueur une passion intéressante.

Il n'est pas ordinaire qu'il se commette aucune tromperie à ce jeu, ce que l'on y joue ne méritant pas la peine de tromper; il arrive cependant quelquesois des coups à décider, et c'est pour éviter toutes contestations que j'entreprends de donner des règles; mais avant de le faire, j'ai cru nécessaire de donner une idée des dissérentes parties qui se jouent, et de rendre compte des principes que l'on doit avoir pour ce jeu. On sera donc plus à même de juger de la justesse de ces règles, quand on aura senti les endroits qui en sont susceptibles: ces règles ont déjà été consenties par nombre de personnes qui s'amusent à ce jeu, c'est pourquoi je ne désespère pas que le Public ne les adopte.

#### CHAPITRE II.

De la partie du tête à tête, à chacun six dés.

LA première manière de jouer que j'établisest le tête à tête. Je suppose deux Joueurs de même force, avec un Domino de vingt-huit dés, jouant au plutôt cent points pour gagner: si les Joueurs prennent chacun six dés, la partie est simple: en voici un exemple.

gner: si les Joueurs prennent chacun six dés, la partie est simple; en voici un exemple.

Je suppose donc que c'est à moi à poser premier, et que j'aie en main le double six; d'autres six, et d'autres des composant les six dés que je dois avoir en main; c'est le jeu de poser ce même double six: si mon adversaire pose un dé sur le mien, et que j'aie de celui qu'il m'avance, je prends et pose sur ce même dé: si mon adversaire ne prend pas l'autre côté de mon premier dé, je dois douter qu'il n'en a pas, à moins qu'il ne pose le double de celui que j'avance, car c'est le jeu; alors il pose sur le second dé que je viens de lui avancer; et si celui qu'il me joue est un dé qui soit à l'un des bouts des six qui me restent ; je fais un partout; c'est-à-dire, au moyen de ce qu'il reste encore un côté du six que j'ai le premier posé, et de ce que sur le dé qu'il vient de m'avancer, je pose un six, j'appelle ce jeu faire un partout; nécessairement je le fais bouder; voilà donc trois des placés: il m'en reste encore trois; je suppose deux six, dont l'un est le six blanc et le double blanc, et

un autre dé: c'est bien jouer que d'avancet celui dont vous avez le double blanc, parce que sur le blanc que vous avancez, vous appelez le dé qui se trouve au bous de votre autre six; s'il vous arrive, vous fermez le jeu en faisant partout.

Il arrive souvent qu'on eût mieux fait d'avancer le dé dont vous n'avez plus, mais cette façon de jouer dépend du caprice; car, celui à qui il arrive de prendre un des deux partis, joue bien, quand le hasard le favorise.

celui à qui il arrive de prendre un des deux partis, joue bien quand le hasard le favorise.

Mais s'il arrive que sur le six partout que vous venez de faire, l'adversaire pose un dé, et que vous en ayez, il faut placer ce dé et conserver vos deux autres six; il ne peut que vous avancer un dé sur lequel vous avez encore à faire un partout; alors c'est gagner le coup forcément; dans tous les cas, et c'est un principe qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on doit toujours faire en sorte d'avoir les deux bouts ouverts sur lesquels vous puissiez poser, de crainte qu'on ne vous ferme le ieu.

Je viens de dire que celui qui pose doit poser le double six, s'il l'a avec d'autres; il doit en faire de même de tous autres doubles, s'ils se trouvent accompagnés; mais le poseur dois bien se garder de poser un double s'il l'a seul et qu'il lui reste beaucoup de points, car il arrive souvent que son adversaire n'a pas de ce dé: il s'agirait donc de compter, en sorte que le poseur qui a beaucoup de points, se trouverait ne pas jouir de l'avantage qu'il aurait eu de poser, et perdrait par un principe certain, qu'ayant beaucoup de points,

189

son adversaire doit en avoir peu; mais si au contraire celui qui pose a un double seul, et qu'il lui reste peu de points, il doit courir le risque de fermer le jeu, et de faire abattre pour compter: il vaut donc mieux être presque sur de ne pas passer ce certain double, que de l'exposer et perdre beaucoup de points.

A cette partie il s'agit de savoir s'il faut attendre que son adversaire avance un dé qui puisse vous faire poser un double quelconque que vous avez en main, ou si vous devez l'avancer vous-même; il ne peut y avoir de principes à cet égard: tel qui l'avance est peut-être mieux fait d'attendre, et tel qui ne l'avance pas, en le gardant peut gagner beaucoup de points: il faut observer que, comme à cette partie il n'y a pas de ressource, attendu le perit nombre de dés avec lequel on joue, il faut toujours passer un double, surtout quand il est fort.

Il est encore nécessaire de savoir, lorsque vous avez en main le double six et d'autres six, avec le double cinq un autre cinq seulement, qui est le cinq-six et autres dés, lequel du double six ou du double cinq on doit placer premier: c'est le jeu de placer le double cinq, parce que vous avez de quoi à représenter deux fois des six pour faire passer votre double: cependant sans ce cinq-six il faudrait placer votre double six, car il vous resterait sûrement en main. Il résulte donc de cette observation, qu'en plaçant votre double cinq, votre adversaire peut avancer un de qui soit à un de vos six; vous ouvrez donc vos six sur ce dé, si votre adversaire le prend sans

rien attendre: posé votre cinq-six, vous devez poser votre double six; au lieu que s'il arrivait que vous posiez votre double cinq, et que vous n'ayez pas le cinq-six, vous risqueriez de perdre tous vos six; et je dis aussi que si au contraire vous commenciez par le double six, vous risqueriez de perdre le double cinq, par la raison que, lorsque vous ouvririez votre double cinq par la position de votre cinq-six, votre adversaire attentif à ne pas laisser le double cinq, vous le fermerait; ce serait donc par hasard que vous réussiriez en jouant le double six: or, comme il est déjà beaucoup de hasards dans ce jeu, on doit, quand on le peut, les éviter.

#### CHAPITRE III.

De la partie du tête à tête, à tel nombre de des que ce soit, sans être au point.

CETTE partie est plus simple que celle dont je viens de parler, en ce qu'il ne faut dans celle-ci que placer ses dés pour faire domino; au lieu que dans l'autre, l'on joue non-seulement pour faire domino, mais encore pour gagner des points.

Cette partie se joue-done à qui fera un certain nombre de coups domino pour gagner; et comme il ne faut qu'empêcher de passer un double, pour qu'on fasse domino lorsque l'occasion se présente, il ne faut pas la manquer : il faut avoir pour principe de conseryer les deux bouts ouverts, sans s'embarrasser

si votre adversaire place ses dés, ou s'il passe beaucoup de points; il arrive souvent dans cette partie que le jeu peut se fermer, mais il faut avoir attention de ne pas le fermer si vous avez beaucoup de points; car, à ce jeu, celui qui a le plus de points perd.

#### CHAPITRE IV.

De la partie du tête à tête, à chacun sept, huit dés, ou plus, aux points.

CETTE partie se joue à-peu-près sur ces mêmes principes; j'observe cependant qu'il faut bien se garder d'avancer un de dont on a le double, et dont on n'en a pas d'autres quand on ne pose pas premier; car il est presque certain que si vous l'avancez, ce double dois vous rester en main; dans cette partie à sept, à huit, jusqu'à douze dés, on doit être assuré que son adversaire a un dé de chaque sorte : or, si vous l'avancez, comme c'est le jeu de votre adversaire de le fermer, vous devez donc perdre ce double, puisque vous-même vous ne pouvez plus l'avancer. Je ne parle pas de celui qui pose premier, c'est son jeu d'avancer le dé dont il a le plus: voilà ce qu'il ne faut pas perdre de vue à cette partie, et voilà ce que je peux en dire: elle est trop ingrate et n'est pas amusante, attendu le nombre de dés qui reste à l'écart.

#### CHAPITRE V.

De la parçie du tête à tête aux points, à chacun douze des.

C'EST la plus belle partie qui puisse se faire; elle est belle, dis-je, parce qu'elle est difficile à conduire, et il faut yapporter beau-coup de réflexion, pour ne pas faire de fautes et ne pas perdre beaucoup de points.

Dans cette partie, celui qui pose doit observer de ne pas avancer le double dont il a tous les autres dés qui le suivent, parce qu'il serait obligé d'avoir le jeu à chaque de, au lieu qu'en ne commençant pas par le double, vous forcez votre adversaire à avancer un dé sur le bout ouvert sur lequel vous posez u.1 de vos des dont vous avez le plus ; vous enchaînez donc la partie, et vous la conduisca jusqu'au point de la fermer: vous ne devez donc pas, dis-je, poser votre double, parce qu'il vous empêche de bouder, et encore parce qu'il vous empêche d'avancer un de forr.

Le principal point de vue qu'un Joueur doit avoir, est de ne jamais ouvrir un dé conte-nant beaucoup de points, et de couvrir, autant qu'il le peut, ceux que son adversaire peut lui avancer, sur-tout lorsqu'il est presque sûr qu'il boude de l'autre bout, et il ne doit pas oublier que, dans cette partie, comme dans toute autre, il faut se conserver les deux bouts

ouverts.

A ces parties, lorsque votre adversaire vous

avance un dé dont vous avez le double, vous ne devez pas poser au premier coup ce double, sur tout si vous n'avez pas beaucoup de ce dé, ou si vous appercevez que cela ferait le jeu de votre adversaire: vous devez au contraire avancer un autre dé; et vous jouez toujours bien, si, en ne faisant pas votre jeu, vous empêchez celui de votre adversaire.

C'est à quoi un Joueur doit bien s'attacher, de passer ou de ne pas passer ses doubles : s'il boude d'un bout, et qu'en passant le double sur le dé ouvert, il craigne que son adver-saire ne ferme le jeu, il doit passer au contraire le de qui puisse lui empêcher de faire un partout; car alors l'adversaire peut bouder, sur cet ancien dé que vous venez de lui avancer, et est forcé de poser sur le dé qui lui aurait fait faire un partout: vous posez donc votre double sur ce dé, la partie s'enchaîne, et on passe beaucoup de points; mais s'il ne boude pas sur ce dé que vous venez de lui avancer, et qu'il y joue en gardant toujours l'autre bout, passez les plus gros dés que vous pou-vez avoir; par ce moyen vous évitez de faire 88gner beaucoup de points: votre adversaire vous invitera plusieurs fois à passer vos dou-bles; mais ne le faites pas, et présentez-lui sujours un dé sur lequel il ne puisse passer les siens. Il n'est qu'un seul ces où l'on doive Passer ses doubles, c'est lorsqu'on le fait pour faire fermer le jeu par votre adversaire, c'est à-dire, lorsque vous le soupçonnez d'avoir plus de points que vous, malgré que vous ayez plus de dés que lui; en comptant sur le

nombre de vos dés, il se trompe, et vous pro-

fitez du coup.

Un Joueur doit toujours deviner à-peu-près le nombre de points que son adversaire peut avoir; et lorsqu'il se trouve embarrassé et qu'il craint de faire un partout, et si le nombre qu'il a ne peut pas, au cas qu'il perde le coup, lui faire perdre la partie, il doit hasarder de fermer le jeu, pour compter ensuite; mais si au contraire il a assez de points pour perdre du coup, il ne doit point hasarder, et jouer pour fairedomino à coup sûr, ou pour passer beaucoup

de points.

Un Joueur doit toujours se maintenir, ne point paraître avoir d'un de plus que d'un autre, ne point paraître désirer qu'on en avance de gros; car au regard, à la con-versation, au maintien, il est possible de se douter de ce qu'on a dans sa main, et c'est sur-tout aux derniers dés, et sur la fin d'une partie qu'il faut être plus circonspect. Lorsqu'il ne vous reste qu'un seul dé, et que votre ad-versaire en a deux qu'il peut poser aux deux bouts, il cherche à savoir celui qu'il doit poser pour vous empêcher de faire domino; ce n'est pas que j'approuve cette conduite; au contraire, il est d'un beau Joueur de ne pas chercher à tirer parti de ces examens qui retardent les parties, et qui impatientent un

Telle est la conduite qu'on doit tenir dans cette partie: on pourrait prendre un plus grand nombre de dés, mais il est nécessaire qu'il y en ait à l'écart, et les quatre qui y restent suffisent pour faire produire différentes

révolutions dans le jeu, et différens coups de

hasard toujours surprenans.

Voilà, dis - je, les coups qui arrivent à chaque partie; à l'égard des autres dont je ne parle pas pour les Joueurs, il faut se souve-nir de passer le plus de points possible, et poser un dé dont il vous reste encore.

Il est aussi bon d'observer que, quand il vous reste en main tous les dés d'une même sorte dont vous avez aussi le double, il ne faut pas poser votre double; il faut au contraire ouvrir le jeu et attendre un dé propre encore à faire un partout: en gardant ce double, et en le passant sur un certain coup, vous vous évitez d'ouvrir un dé, vous forcez votre adversaire de l'ouvrir, et vous le fermez lorsqu'il vous est ouvert, ou vous passez un double que vous n'eussiez pas passé si vous l'eussiez ouvert.

#### CHAPITRE VI.

De la partie à quatre, à chacun pour soi, sans être aux points.

Pour jouer cette partie, il faut mettre chacun au jeu, prendre chacun six dés, et retirer du jeu sa mise, autant de fois qu'on fait domino: c'est-à-dire, et je suppose que c'est à moi à poser, je dois être plus certain de faire domino, qu'aucun autre Joueur, parce que je me trouve avoir un dé de moins, si je ne boude pas : si donc je fais domino, jo retire ce que j'ai mis au jeu, le coup se recommence, on mêle les dés, et celui qui est
à ma droite pose; si le hasard me favorise,
que mes adversaires boudent un seul coup, et
que je passe mon domino, je retire pareille
somme, et ainsi de suite, jusqu'au quatrième
coup: lorsque le jeu est retiré, on rentre de
nouveau au jeu, et l'on joue. L'avantage qu'il
y a à cette partie, c'est que vous pouvez
gagner trois fois autant que vous avez hasardé.

Je n'ai jamais adopté cette partie, en ce qu'elle est susceptible d'inconvéniens désagréables: on favorise qui l'on veut, et l'on fait faire domino à qui l'on veut, quand sur la représentation d'un dé, vous en avancez un tout nouveau, ou un dans lequel votre adversaire est entré; car c'est encore un principe, à cette partie, d'avancer un dé dont vous en

avez beaucoup.

#### CHAPITRE VIL

#### De la partie de la Poule.

CETTE partie se joue à trois ou à quatre, au plutôt cent points; on met au jeu chacun une somme qui est toujours assez modique, et celui qui a le plutôt cent points gagne la poule.

Les principes de cette partie sont généraux, c'est de poser des dés de ceux dont on a le plus, d'avoir attention au nombre qui en est déjà passé, de ne pas avancer un dé,

lc

de crainte qu'étant nouveau, celui qui est après vous ne fasse domino; de prendre plutôt un dé duquel on est sûr, que d'en ouvrir un nouveau; de faire attention à celui qui joue pour peu de points; car, dans ce cas, il faut jouer de manière que celui qui n'a pas

beaucoup de points fasse domino.

Lorsque vous voyez que les gros dés ne s'ouvrent pas, et que vous craignez que quelqu'un ne gagne du coup, au lieu de faire un partout au côté faible, faites-le au côté fort; dans ce même cas, si vous n'avez qu'un six, ne prenez pas celui qu'on vous a ouvert, laissez passer des points: mais dans le cas contraire, si vous avez le désir de gagner beaucoup de points, prenez les gros dés qui vous sont avancés, autant que vous le pourrez, faites des partout toujours du côté faible; et si vous réussissez à faire-domino, vous êtes sûr de gagner beaucoup de points.

Il faut aussi avoir attention de passer ou

Il faut aussi avoir attention de passer ou de ne pas passer un double, c'est-à-dire, qu'il faut le passer si vous ne craignez pas qu'on ferme le jeu; mais il faut se garder de le faire si vous craignez qu'on ferme le jeu; quelquefois cependant vous tendez un piége, je veux dire, que vous le passez ou vous ne le passez pas, si c'est le jeu, pour le fermer, mais dans le cas où vous n'avez que très-peu de points, et que vous espérez gagner étant

fermé.

Cette partie de la poule aux points est belle, lorsqu'elle ne se fait qu'à trois personnes, à chacun huit dés. LE JEU

194 Cependant on peut la faire à quatre, à chacun six dés : voici comme elle se gouverne.

On prend chacun six ou huit dés ; celui qui doit poser doit toujours avancer ses plus gros dés, à moins cependant que ce ne soit un double, et qu'il soit seul; car il pourrait arriver qu'on fasse un partout dans ce double, et il bouderait.

#### CHAPITRE VIII.

De la partie au dernier le point au plus.

CETTE partie, pour être belle, ne doit se faire qu'à trois. Pour la jouer, on prend or-dinairement sept dés: le principal but de cette partie est de se débarrasser, le plus qu'on peut, de ses gros dés, parce qu'il arrive assez souvent qu'on ferme le jeu; cependant, celui qui pose ne doit les ouvrir que comme forcé, c'est-à-dire, à moins qu'il n'en ait beaucoup de gros, parce qu'autrement les forts dés qu'il a servent à fermer ceux qu'on lui avance.

#### CHAPITRE IX.

De la partie au Piquet voleur, c'est-à-dire, deux contre deux, à chacun six des, au plutôt cent points.

IL faut, à cette partie, avoir pour principe de fermer toujours le dé de votre adver-

BEDOMINO, 195

saire: voici, pour plus d'éclaircissement, un

exemple.

Je suppose un Joueur qui doit poser pre-mier, et qu'il ait en main un double et trois ou quatre autres dés qui se rapportent à ce double, et un autre double avec un autre dé; c'est le jeu de poser le double dont on n'en a plus, ou dont on n'en a qu'un; parce que vous forcez vos adversaires de vous ouvrir les dés qui se rapportent à ceux que vous avez en main, et il peut arriver que vos adversaires, et même votre partenaire, vous avancent des dés dont vous avez tout le reste en cent des dés dont vous avez tout le reste en main; vous devenez donc maître du jeu, et vous ne pouvez faire que domino. Quand votre jeu n'est pas sûr, il faut avoir attention au dé que votre partenaire vous avance, n'y point poser; et si vous avez un partout à faire, c'est de le faire dans le dé qu'il vous offre. De même quand vous n'avez pas de jeu fait, il faut faire attention, si vos adversaires jouent pour peu, d'avancer les gros dés, afin de ne pas perdre du coup: lorsque vous avez un partout à faire, par lequel le jeu peut se fermer, il faut savoir qui a posé; si c'est vous ou votre partenaire, que vous n'ayez pas boudé, que les gros dés ne soient pas sortis, et qu'il vous reste peu de points, il faut le fermer; si au contraire, quoique vous ayez posé, que les gros dés ne soient pas passés, et qu'il vous reste plus de dés et de points que vous en pouvez soupçonner à vos adversaires, il faut faire le partout du côté qu'il ne soit pas fermé; il faut aussi faire attention que, quoique vous ayez beaucoup de points, si votre partenaire a moins de dés qu'aucun des Joueurs, vous devez toujours le fermer; il arrive cependant que vous vous trompez, mais qu'importe, c'est le jeu de courir le hasard.

On peut, du jeu de Domino, former encore différentes sortes de parties, telle que la partie à quatre dés, et puiser ensuite au talon; mais n'y ayant pas de combinaison à faire, et devant jouer tous dés forcés, il n'est pas néces-

saire d'en parler.

Dans toutes les différentes parties dont il vient d'être parlé, je n'ai pas prescrit particulièrement la manière dont doivent se comporter les adversaires, c'est-à-dire, de ceux qui ne posent pas premiers; mais cependant la marche qu'ils doivent tenir s'y trouve comprise, et pour l'y trouver, il faut réfléchir aux craintes qu'a celui qui pose premier, faire attention aux dés auxquels celui-ci doit bouder, et enfin il verra les coups qu'il doit éviter, par la demande d'un dé favorable que paraîtra désirer son adversaire. Le principe, de se débarrasser des points, pour un poseur, devient nécessaire à celui qui pose en second; l'avantage de fermer le jeu quand on a peu de points, lui appartient aussi: en un mot, il ne doit avoir pour objet que d'empêcher de passer des doubles, de gros dés, et d'avancer les gros dés autant qu'il est possible.

Il est encore une partie qu'on peut former de ce jeu; c'est celle qu'on appelle le vingtun: ce sont deux jeux de vingt-huit dés joints ensemble, desquels on a tiré les deux doublesix et un cinq-six; mais cette partie n'étant pas permise, en ce qu'il peut se jouer gros jeu, et ce jeu n'étant pas fait pour amuser, je n'en donnerai point d'autres idées, et je me contente d'inviter le Public à ne pas s'y livrer.

#### Règles du jeu de Domino.

Ce n'est pas tant pour parler des principes de ce jeu que pour en établir des règles, que ceci est entrepris. Il est sans doute important, pour éviter des difficultés, qu'il en existe: celles qui suivent sont celles adoptées par des gens réfléchis, et c'est d'après eux que je les mets au jour.

Avant de commencer une partie quelconque, il est nécessaire de savoir qui doit poser premier, parce que c'est un avantage.

L. Il reste donc pour chose décidée, qu'il faut que chaque Joueur prenne un dé, et celui qui a le plus fort pose le premier : si les dés sont égaux, il faut tirer de nouveau, et celui qui a le plus fort se place où il veut, ainsi de suire, à

droite.

II. A la partie au Piquet voleur; pour savoir à qui sera ensemble, il faut tirer chacun un dé; les deux plus forts dés sont ensemble, et les plus faibles ensemble: comme l'avantage est de poser premier, quand les deux forts dés sont égaux, les Joueurs peuvent exiger qu'ils prennent un dé de nouveau, afin de savoir à qui posers de savoir à qui posera.

III. A la partie à douze dés, ou moins, même jusqu'à six, qui a pris un dé de moins, perd la partie; pour cela, il ne faut pas

attendre que le coup soit fini, il faut avoir posé chacun un dé, le faire voir, et finir cette partie.

IV. A toutes les parties, qui a pris un de de

plus le garde, et même plus.

V. A la partie à quatre, à chacun six dés, qui a pris un dé de moins, on le force d'en reprendre un au talon. Cette règle devient plus douce que celle ci-devant; mais c'est qu'on s'apperçoit plus promptement qu'un Joueur n'a pas son compte, ne devant rester que quatre dés au talon.

VI. La main coule, lorsque celui qui a posé a pris un de de moins; mais elle ne

coule pas, quand ce n'est pas lui qui pose.

VII. Celui qui doit poser doit retourner
les dés et les battre, et chaque Joueur peut aussi les battre.

VIII. Lorsque les Joueurs prennent leurs dés, si en les pronant un dé est vu, il faut rebattre; mais si un Joueur, en retournant ses des, en découvre un, on ne doit pas refaire.

IX. Celui qui boude sur un dé, à telle partie que ce soit, perd la partie si l'adver-saire l'éxige, ou fait au moins ce qu'il veut; c'est à dire, fait poser, ou ne pas poser à un bout ou à un autre.

X. Dans telle partie que ce soit, dès qu'un dé est couvert, ou dès qu'un Joueur a joué à l'autre bout, les dés ne se relèvent point, et la partie est bonne, quand même le dé n'irait pas.

XI. Celui qui pose premier doit laisser prendre les des à ses adversaires, avant d'en

prendre.

199 XII. Un dé présenté sur un bout, s'il n'y va

pas et qu'il aille à l'autre bout, doit être posé.

XIII. Ce jeu doit être joué sans annoncer son dé en le posant; mais si on l'annonce avant que de le poser, et qu'ensuite on en présente un autre, on peut exiger que le dé annoncé soit posé.

XIV. A telle partie que ce soit, les Joueurs doivent laisser leurs dés sur la table.

XV. Un jeu peut être fermé, quand celà

plaît à celui qui le peut.

XVI. Si un Joueur dit qu'il boude, que parce moyen le jeu se trouve fermé, ou que l'on joue encore, et qu'ensuite il présente son dé sur un autre bout, la partie doit être finie à l'instant; et si c'est à la poule qu'on joue, il en sera quitte pour payer à chacun une mise; si c'est au Piquet voleur, il payera la partie pour lui et pour son partenaire; si c'est un tête à tête il perdra la partie, ainsi qu'à toutes autres parties.

XVII. Quand un Joueur prend ses dés, il doit les prendre devant lui, et prendre son compte juste; et s'il lui arrive d'en prendre plus, et qu'il fasse mine, étant devant lui, de les choisir sans être retournés, il gardera ceux qu'il aura pris de trop, ou un Joueur lui en retirera ce qu'il a de trop. XVIII. Tous les dés découverts doivent être

posés sur le coup, s'ils vont.

XIX. Les dés du talon doivent toujours être

à la droite de celui qui pose.

XX. Si un Joueur dit qu'il boude, et qu'à l'instant il s'apperçoive qu'il a du dé, il doit poser, si celui qui est sous sa main n'a pas posé;

200 LE JEU DE DOMINO. et s'il a posé, il pourra par la suite poser ce même dé.

XXI. Au Piquet, il pourrait arriver qu'un Joueur, pour faire voir à son partenaire qu'il a un certain dé, pose ce même dé, quoiqu'il n'aille pas; alors, les adversaires peuvent empêcher que le partenaire de celui qui a découvert son dé n'ouvre pas ce dé: si cependant c'était un dé forcé, ils ne pourraient pas faire bouder.

XXII. Toutes les fautes seront personnelles, et un partenaire n'en souffrira point; il ne pourra même rien gagner, mais il ae pourra

perdre.

XXIII. Quand le jeu se trouve fermé, celui qui a le moins de points gagne; et lorsqu'il y a un même point entre plusieurs, excepté le poseur, celui qui est le plus près de la droite de celui qui a posé, gagne. XXIV. Un Joueur qui demande qui a posé

premier, ou quel est le dé qui a été posé pre-mier, ne peut exiger qu'on le lui dise. XXV. Si un Joueur fait découvrir les dés de son adversaire, l'adversaire peut faire rebattre, tel nombre de dés qu'il puisse lui res-ter; mais la main ne coule pas: cela s'entend seulement dans le tête-à-tête.

xXVI. Un Joueur ne doit point recevoir de conseils; mais cependant s'il arrivait qu'un spectateur en donne un sans qu'il lui soit demandé, les Joueurs ne pourraient empêcher que le dé désigné ne soit posé, parce que ce serait faire tort à celui qui a seulement réfléchi pour poser, ayant pu, sans qu'on le lui dise, poser le même de que ce spectateur a désigné.

# T A B L E

#### DES

# CHAPITRES.

| CHAP. 1. Idee generale de ce jeu.             | 181       |
|-----------------------------------------------|-----------|
| CHAP. II. De la Partie du tête à tête, à cha  | cun six   |
| dés.                                          | 183       |
| CHAP. III. De la Partie du tête à tête, à tel | nombre    |
| de dés que ce soit, sans être au point.       | 186       |
| CHAP. IV. Dela Partie du tête à tête, à       | chacun.   |
| sept, huit dés ou plus, aux points.           | 187       |
| CHAP. V. De la Partie du tête à tete aux pe   | oints , 🛦 |
| chacun douze dés.                             | 188       |
| CHAP. VI. De la Partie è quatre, chac         | un pour   |
| soi, sans être aux points.                    | IGE       |
| CHAP. VII. De la Partie de la Poule.          | 192       |
| CHAP. VIII. De la Partie au dernier le po     | int, au   |
| plus.                                         | 194       |
| CHAP. IX. De la Partie au Piquet voleus       | r, c'est- |
| à-dire, deux contre deux, à chacun six d      | és, au    |
| plutôt cent points.                           | ibid.     |
| REGLES du Jeu de Domino.                      | 10-       |

### LE JEU

# DES ÉCHECS.

#### PREFACE.

I L serait inutile de dire beaucoup de choses à la louange du jeu des Echecs, après que tant de célèbres auteurs anciens et modernes

en ont fait l'éloge.

Don Pietro Carrera, qui nous a donné. l'an 1617, un gros volume sur l'origine et le progrès de ce jeu, nous donne en même temps une liste qui en contient un nombre trop grand pour entrer dans les pages que j'ai destinées à cette Préface : j'en nommerai cependant quelques uns des plus célèbres et des mieux connus dans le monde, qui, selon lui, ont parlé à l'avantage de ce noble jeu : ce sont Hérodote, Euripide, Sophocle, Philostrate, Homère, Virgile, Aristote, Senèque, Platon, Ovide, Horace, Quintilien, Martial, Vida, etc. Ce même Carrera fait voir, et soutient par des raisons qui paraissent assez convaincantes, que la plupart des susdits Auteurs et plusieurs autres attribuent l'invention de ce jeu à Palamède. Il est vrai qu'il s'en trouve un grand nombre d'une opinion contraire: quelques - uns veulent qu'il ait existé avant lui; d'autres nous assurent que le philosophe Serse, Conseiller d'Ammolin, roi de Babylone, l'inventa pour détourner ce prince de son

penchant naturel à la cruauté, en l'amusant avec quelque chose de nouveau, de divertissant et de spéculatif. Il est dit que les Egyptiens rangèrent ensuite ce jeu au nombre des sciences, dans un temps même où personne ne les possédait qu'eux; ce fut apparemment sur ce principe:

#### Scientia est eorum quæ consistunt in intellectu.

Cependant, comme il y a si long – temps que ce jeu ou cette science existe, et qu'il est moralement impossible d'en fixer l'auteur, il n'est pas étonnant de voir tant d'opinions différentes à son sujet, et qu'il s'en trouve d'assez opiniâtres pour soutenir qu'il n'y a pas trois cents ans que ce jeu est inventé. D'autres, pour lui faire grace, veulent bien le reculer un peu plus; ce qu'ils ne feraient peutêtre pas, si l'on ne pouvait les convaincre que dans le trésor royal de l'Abbaye de St-Denis, on voit encore aujourd'hui les échecs avec lesquels l'invincible Charlemagne (\*) se délassait de ses fatigues.

Euripide, dans sa tragédie d'Iphigénie en Aulide, nous dit qu'Ajax et Protésilaus jouaient aux Echecs en présence de Mérion, d'Ulysse et d'autres fameux Grecs. Homère, dans le premier livre de son Odyssée, rapporte que les Princes, amans de Pénélope, jouaient aux Echecs devant la porte de cette belle; ce qui donna lieu à la traduction de

<sup>(\*)</sup> Charlemagne vivait dans le huitième siècle.

204 PRÉFACE.

deux vers grecs de ce grand Poëte, par un
excellent auteur:

Invenit autem Procos superbos, qui quidem tum Calculis ante januam animum oblectabant.

Mais, sans s'embarrasser de toutes ces opinions différentes touchant l'origine du jeu des Echecs, on ne pourra jamais disconvenir qu'il n'ait contribué, depuis un grand nombre de siècles, à l'amusement des plus fameux héros de l'antiquité, et que la plupart de ceux d'aujourd'hui se font encore un plaisir de le pratiquer.

L'histoire nous rapporte que Charles XII, roi de Suède, était un Prince dont la vertu et l'héroisme formaient également le caractère. Il était non-seulement capablé de résister à toutes les amorces et tentations du vice, mais il savait encore se refuser tout ce que la délicatesse peut fournir aux plaisirs de la vie humaine. Il haïssait le jeu, et le défendait à ses troupes et à ses sujets; mais celui des Echecs en était tellement excepté, que lui - même l'encourageait par le goût et le plaisir qu'il paraissait y prendre. Voltaire nous dit que ce Prince étant à Bender, jouait journellement avec le général Poniatowki, ou avec son trésorier Grothusen.

Cependant, comme toute chose est sujette au changement, je vois avec regret que ce noble jeu n'a pas conservé par-tout sa pureté, selon les règles attribuées à Palamède. Il est dit que les Grecs les observaient si exactement, qu'ils n'auraient pu souffir un échiquier mal tourné. Ils voulaient absolument (comparant toujours ce jeu à une bataille)

PRÉFACE. 205 que la tour de la droite sur placée sur une case blanche, parce que cette couleur étant de bon augure parmi eux, chacun des deux combattans se promettait la victoire par le moyen de cette case blanche à sa droite.

En plusieurs endroits de l'Allemagne, on a défiguré ce jeu à ne le reconnaître que par la forme de l'échiquier et des pièces. Premièrement, on fait jouer deux coups de suite en commençant la partie : cette méthode doit paraître d'autant plus ridicule, qu'il n'y a aucun jeu où l'on ne joue alternativement chacun à son tour; et d'ailleurs, pourra-t-on aisement concevoir, qu'entre deux bons Joueurs, celui qui joue le dernier ait beaucoup de chances pour gagner la partie? En second lieu, on donne au pion le droit de passer prise; ce qui forme non-seulement un jeu tout différent du véritable, mais il diminue beaucoup de sa beauté, parce qu'un seul pion pourra passer au-devant de deux autres qui, avec adresse et peine, se seront industrieusement glissés à trois cases de dames, et qui se trouveront arrêtés ou par le roi, ou par un fou adversaire, tandis que ce seul pion ira ou faire une dame, ou vous forcera d'abandonner tous les vôtres avancés, pour venir faire la guerre à ce misérable qui n'a aucun mérite, et qui n'a rendu aucun service dans le courant de la partie. C'est assurément tout opposé aux maximes de la guerre, où le mérite seul peut contribuer à l'avancement d'un simple. soldat. De plus, lorsque le roi roque, il a le privilége de pousser en même temps le pion de la tour; et dans ce cas, il joue encore

206

deux fois de suite. Selon moi, toutes ces difformités ont été introduites par des chicaneurs, qui, pour leur avantage, auront fait jouer les

gens à leur fantaisie.

Dans ce beau chemin de critique, il m'est impossible d'avoir assez de complaisance pour épargner mes compatriotes, qui ont donné dans une erreur aussi grande que celle des Allemands. Ils sont d'autant moins pardonnables, qu'il y a parmi eux une quantité de très-bons Joueurs, et même des plus excellens de l'Europe. Il est donc à présumer qu'ils se sont laissé entraîner (comme j'ai fait autrefois ) par une mauvaise coutume établie, selon toute apparence, par quelqu'ignorant qui aura été l'introducteur de ce jeu dans le royaume. Je me persuade que c'était un Joueur de dames, qui, ne sachant à-peu-près que la marche des échecs, s'imaginait qu'en allant à dame, on en pouvait faire autant que sur un damier. Je demande donc (sans citer Palamède, ou d'autres qui ont limité ce jeu à une seule dame, deux tours, deux chevaliers, etc.) si cela ne fait pas un bel effet, de voir promener sur un échiquier deux pions plantés sur une même case, pour marquer une seconde dame. S'il en vient une troisième (chose que j'ai vue plusieurs fois à Paris), cela fait encore une meilleure figure, sur-tout lorsque le cu du pion est à-peu-près aussi large que la case qui doit en contenir deux. Je laisse donc à juger à présent si cette méthode n'est pas des plus iridicules, et d'autant plus blimable, qu'elle ne se pratique dans aucun endroit où le jeu des Echecs est connu.

Toutesois, si malgré mes remontrances, mes compatriotes s'obstinaient à continuer dans la même erreur, je veux les exhorter d'avoir au moins la précaution, pour éviter toute chicane, de faire faire, dans un jeu d'Echecs, trois ou quatre dames, autant de tours, chevaliers etc. pour les placer au besoin.

Je reviens à Don Pietro Carrera, qui, selon toute apparence, a servi de modèle au Calabrois et à d'autres auteurs: cependant, ni lui, ni aucun d'eux ne nous ont donné, malgré leur grande prolixité, que des instructions imparfaites et insuffisantes pour former un bon Joueur. Ils se sont uniquement appliqués à ne nous donner que des ouvertures de jeux, et ensuite ils nous abandonnent au soin d'en étudier les fins; de sorte que le Joueur reste à-peu-près aussi embarrassé que s'il eût été contraint de commencer la partie sans instruction.

Cunningham et Bertin nous donnent des Gambits qui font perdre ou gagner, en faisant mal jouer l'adversaire. Il n'est pas douteux qu'ils n'aient trouvé leur compte dans une méthode si facile et si peu laborieuse; mais aussi, quelle utilité un amateur peut - il tirer d'une instruction semblable? J'ai connu des Joueurs d'Echecs qui savaient tout le Calabrois et d'autres auteurs par cœur, et qui, après avoir joué les quatre ou cinq premiers coups, ne savaient plus où donner de la tête: mais j'ose dire hardiment que celui qui saura mettre en usage les règles que je donne ici, ne sera jamais dans le même cas. Je me suis gardé

PRÉFACE.

d'imiter ces auteurs qui, ne sachant comment remplir les feuilles, les ont farcies de quantité de jeux rangés (mais plutôt jeux d'enfans, parce que leur situation ne se rencontrera pas une fois en mille ans), pour montrer des parties qui n'aboutissent à rien. Les amateurs se contenteront, j'espère, de leur avoir donné un modicum et bonum, qui est utile, instructif, et qui peut se rencontrer dans toutes les parties.

J'omets même tous les mats, excepté celui du fou et de la tour, contre tout adversaire, étant le mat le plus difficile qu'il y ait sur l'échiquier. Carrera nous dit bien que ce mat peut se forcer, mais on peut douter par ses écrits qu'il ait su lui-même le coup.

Mon but principal est de me rendre recom-

mandable par une nouveauté dont personne ne s'est avisé, ou peut-être n'a été capable; c'est celle de bien jouer les pions; ils sont l'ame des Echecs : ce sont eux qui forment uniquement l'attaque et la défense ; et de leur bon et mauvais arrangement dépend entière-

ment le gain ou la perte de la partie.

Un Joueur qui ne sait pas (même en jouant bien un pion ) la raison pour laquelle il le joue, est à comparer à un général qui a beau-

coup de pratique et peu de théorie.

Dans mes quatre premières parties, on verra, depuis le commencement jusqu'à la fin, une défense régulière de part et d'autre.

On y pourra apprendre, par des réflexions que je donne sur les coups principaux et qui paraissent les moins intelligibles, la raison pour laquelle on est contraint de les jouer,

et qu'en jouant toute autre chose on perd indubitablement la partie. C'est ce que je fais par des renvois, afin qu'en voyant les effets, on puisse d'autant mieux en concevoir les raisons.

On verra, dans les Gambits, que ces sortes de parties ne décident rien en faveur de celui qui atraque, ni de celui qui les défend; et lorsqu'on joue bien de part et d'autre, la partie se réduit plutôt à une remise qu'à un gain assuré d'un côté ou de l'autre. Il est vrai que si l'un ou l'autre fait une faute dans les dix ou douze premiers coups, la partie est perdue.

Mes renvois, qui seront plus fréquens quoique moins instructifs que ceux de mes autres parties,

le feront voir.

Le gambit de la dame entraînant après soi, dans les premiers coups, un grand nombre de différentes parties, a rebuté jusqu'à présent tous les auteurs d'en entreprendre la dissection.

Ils se sont contentés d'en parler et de nous donner quelques commencemens remplis de faux coups: je me flatte d'en avoir trouvé la

véritable défense.

En finissant, j'avertis les amateurs que, dans toutes mes remarques, renvois, etc. pour éviter toute équivoque, je traité toujours le blanc à la seconde personne, et le noir à la troisième: comme, par exemple, vous jouez, vous prendrez, vous auriez pris, s'entend toujours du blanc; et il joue, il prendra, il aurait pris, s'entend du noir.

#### LE JEU

### DES ECHECS.

# PREMIÈRE PARTIE,

Où il y a deux renvois, l'un au douzième, et l'autre au trente-septième coup.

1.er coup. Blanc. LE pion du roi deux pas. Noir. De même.

2. B. Le fou du roi à la quatrième case du fou de sa dame.

N. De même.

3. B. Le pion du fou de la dame un pas. N. Le chevalier du roi à la troisième case de

N. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.

4. B. Le pion de la dame deux pas. (a)

N. Le pion le prend.

5. B. Le pion reprend le pion. (b)

- (a) Ce pion se poussé deux pas pour deux raisons d'importance: la première, pour empêcher le fou du roi de votre adversaire, de battre sur le pion du fou de votre roi; la seconde, pour mettre la force de vos pions dans l'échiquier; ce qui est de grande conséquence pour parvenir à faire une dame.
- (b) Lorsque vous vous trouvez dans la situation présente, savoir, un de vos pions à la quatrième case de votre roi, et l'autre à la quatrième case de votre dame, il faut se garder de pousser aucun des deux avant que votre adversaire ne propose de changer l'un pour l'autre; c'est te que vous éviterez alors, en poussant en avant le pion qui est attaqué. Il faut aussi remarquer que des pions soutenus sur la même ligne, comme sont à présent ces deux pions, empêchent beaucoup les pièces de votre adversaire de se poster dans votre jeu. Cette règle peut également servir pour tous les pions situés ainsi.

LE JEU DES ECHECS. 21P N. Le fou du roi à la troisième case du chevalier de sa dame. (c)

 B. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

N. Le roi roque.

7. B. Le chevalier du roi à la seconde case de son roi. (d)

N. Le pion du fou de la dame un pas.

8. B. Le fou du roi à la troisième case de sa dame. (e)

N. Le pion de la dame deux pas.

9. B. Le pion du roi un pas.

N. Le chevalier du roi à la case de son roi.

10. B. Le fou de la dame à la troisième case du roi.

N. Le pion du fou du roi un pas. (f)
11. B. La dame à sa seconde case. (g)

- (c) Si, au lieu de se retirer, ce fou donne échec, il faut couvrir du fou; et s'il prend votre fou, il faut reprendre du chevalier, puisque par ce moyen il défend le pion de votre roi, qui autrement resterait en prise; mais probablement il ne le prendra pas, parce qu'un bon joueur tâche de conserver le fou de son roi tant qu'il est possible.
- (d) Il faut se garder de le jouer à la troisième case de son fou, avant que le pion de ce fou ne soit avancé de deux pasa serce qu'autrement le chovalier empêcherait sa marche.
- (e) Ce sou se retire, pour éviter d'être attaqué par le pron de la dame noire, parce qu'en tel cas vous seriez contraint de prendre son pion avec le vôtre; ce qui ôterait la force de votre jeu, et gâterait le projet marqué dans la première et la seconde observation. Voyez les lettres a et b.
- (f) Il joue ce pion pour faire une ouverture de sa tour, et cela ne peut lui manquer, soit qu'il soit pris, ou qu'il prenne.
- (g) Si, au lieu de jouer votre dame, vous preniez le pion qui vous est offert, vous feriez une grande faute, parce qu'en tel cas votre pion royal perdrait sa ligna; au lieu qu'en le laissant prendre, vous le remplacez par celui de votre dame,

N. Le pion du fou du roi prend le pion. (h)

12. B. Le pion de la dame le reprend.

N. Le fou de la dame à la troisième case de son roi. (i)

13. B. Le chevalier du roi à la quatrième case du fou de son roi. (k)

N. La dame à la seconde case de son roi-

14. B. Le fou de la dame prend le fou noir. N. Le pion prend le fou. (1)

et le soutenez ensuite par celui du fou de votre roi. Ces deux pions ensemble doivent indubitablement faire le gain de votre partie, puisque, pour les séparer, il faudra nécessairement que votre adversaire perde une pièce, ou qu'il souffre que l'uo ou l'autre de ces pions aille à dame, corme vous verrez par la suite. Il est donc de conséquence de jouer votre dame, 1. Pour soutenir ce grand pion du fou de votre roi; 2. pour soutenir le fou de votre dame, qui étant pris, vous obligerait à reprendre le sien par le même pion qui doit soutenir celui de votre soi, ce qui causerait, non seulement la séparation de vos meilleurs piens, mais la perte de la partie sans aucune ressource.

- (A) Il prend le pion pour suivre son projet, qui est celui de faire place à sa tour.
- (i) Il joue ce fou pour soutenir le pion de sa dame, et pousser ensuite le pion du fou de sa dame; mais comme il pourrait prendre votre fou sans préjudice du coup qu'il joue, il choisit plutôt de vous laisser prendre, parce qu'en tel cas il fair place à la tour de sa dame, quoiqu'il fasse par-là doubler le pion de son chevalier : mais il faut observer qu'un pion doublé, lorsqu'il est entouré de trois ou quatre autres pions, n'est point du tout désavantageux. Cependant, pour que ce coup se soit point critiqué, j'en ferai le sujet du renvoi qui commencera au douzième coup de cette présente partie, ou le feu noir prendra le fou de la dame blanche, et je farai voir qu'en jouaux parfaitement bien des deux côtés, la partie reviendra toujours au même. Lé pion du roi avec celui de la dame, ou celui du fou droi, bien joués et bien soutenus, doivent indubitablement gagner la partie. Je ne pourrai faire les renvois que dans les coups les plus essentiels; car si je prétendais faire de même sur tous les différens coups, cela m'entraiherait à l'infini.
- (k) Le pion de votre roi n'étant point encore en danger, votre chevalier attaque immédiatement son fou pour le déloger.
- (1) Comme il est toujours dangereux de laisser le fou du soi de l'adversaire sur la ligne qui bat le pion du fou de votre

213

N. Le roi roque du côté de sa tour. (m)
N. Le chevalier de la dame à la seconde case
de sa dame.

16. B. Le chevalier prend le fou noir.

N. La dame reprend le chevalier.

17. B. Le pion du fou du roi deux pas.

N. Le chevalier du roi à la seconde case du fou de sa dame.

18. B. La tour de la dame à la case de son

roi.

N. Le pion du chevalier du roi un pas. (n)

19. B. Le pion de la tour du roi un
pas. (o)

N. Le pion de la dame un pas.

20. B. Le chevalier à la quatrième case de son roi.

N. Le pion de la tour du roi un pas. (p)

21. B. Le pion du schevalier de la dame un pas.

N. Le pion de la tour de la dame un pas.

roi, outre que cette pièce est indubitablement celle qui peut.
vous auire dans l'attaques il faut non-seulement lui opposer,
quand on peut, le fou de la dame, mais il faut s'en défaire
Pour une autre pièce, quand l'occasion s'en présente.

- (m) Vous roquez du côté de la tour du roi, pour soutenir d'augnst mieux le fou de votre roi, que vous avancerez deux pas aussitôt que celui de votre roi sera attaqué.
- (a) Il est contraînt de jouer ce pion, pour empêcher que vous ne poussiez celui du fou du roi sur sa dame.
- (o) Ce pion de la tour du roi se joue pour unir tous vos pions, et les pousser ensuite avec vigueur.
- (p) Il joue ce pion pour empêcher votre chevalier d'entrer dans son jeu, et de faire déplacer sa dame; ce qui donnerait d'abord un champ libre à vos pions.

LE JE U

22. B. Le pion du chevalier du roi deux pas.

N. Le chevalier du roi à la quatrième case de sa dame.

23. B. Le chevalier à la troisième case du chevalier de son roi. (q)

N. Le chevalier du roi à la troisième case du roi adversaire. (r)

24. B. La tour de la dame prend le che-

N. Le pion reprend la tour.

25. B. La dame prend le pion.

N. La tour de la dame prend le pion de la tour opposée.

26. B. La tour à la case de son roi. (s)

N. La dame prend le pion du chevalier de la dame blanche.

27. B. La dame à la quatrième case de son

N. La dame à la troisième case de son

28. B. Le pion du fou du roi un pas.

N. Le pion le prend.

<sup>(</sup>q) Vous jouez ce chevalier pour pousser ensuite le pion de votre roi, qui est alors soutenu par trois pièces, le fou, le tour et le chevalier.

<sup>(</sup>r) Il joue ce chevalier pour empêcher votre projet et rompre vos pions, ce qui serait indubitablement en avançant le pion du chevalier de son roi; mais en sacrifiant la tour, von compez son dessein.

<sup>(4)</sup> Vous jouez cette tour peur soutenir le pion de voire soi, qui resterait en prise en poussant celui du fou de voire soi.

<sup>(</sup>t) La dame revient à la troisième case de son roi, pour parer le mat qui se prépare.

29. B. Le pion reprend le pion. (u)

N. La dame à sa quatrième case. (x)

30. B. La dame prend la dame.

N. Le pion reprend la dame.

31. B. Le fou prend le pion en prise.

N. Le chevalier à sa troisième case.

32. B. Le pion du fou du roi un pas. (y) N. La tour de la dame à la seconde case du chevalier de la dame contraire.

23. B. Le fou à la troisième case de sa dame.

N. Le roi à la seconde case de son fou.

34. B. Le fou à la quatrième case du fou du rol noir.

N. Le chevalier à la quatrième case du fou de la dame blanche.

35. B. Le chevalier à la quatrième case de la tour du roi noir.

N. La tour du roi donne échec.

96. B. Le fou couvre l'échec.

N. Le chevalier à la seconde case de la damé blanche.

37. B. Le pion du roi donne échec. N. Le roi à la troisième case de son chevalier. (7)

(a) Si vous ne repreniez point du pion, votre premier projet fait depuis le commencement du jeu se réduirait à rien, et vous courriez risque de perdre la partie.

(x) La dame offre à changer, pour gâter le projet du mat par le fou et la dame de l'adversaire.

(y) Il est à observer que quand vous avez un fou sur le blanc ; il faut ranger vos pions sur le non, parce qu'en tel cas votre fou sert à chasser le roi ou les pièces qui veulent se glisser parmi eux : peu de Joueurs ont fait cette remarque, qui est fort essentielle.

(7) Le roi pouvant se retirer à la case de son fou, cela donne lieu à un second renvoi sur le coup.

116 Le Jeu

38. B. Le pion dù fou du roi un pas.

N. La tour à la case du fou de son roi.

39. B. Le chevalier donne échec à la quatrième case du fou de son roi.

N. Le roi à la seconde case de son chevalier.

40. B. Le fou à la quatrième case de la tour du roi noir.

N. Ce qu'il voudra, le blanc pousse à dame.

## PREMIER RENVOI

#### DE LA PREMIÈRE PARTIE,

Qui change au douzième coup que le noir joue.

D. BLANC.

Noir. Le fou du noir prend le fou de la dame blanche.

13. B. La dame reprend le fou.

N. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.

14. B. Le chevalier du roi à la quatrième case du fou de son roi.

N. La dame à la seconde case de son roi.

15. B. Le chevalier prend le fou.

N. La dame prend le chevalier.

16. B. Le roi roque du côté de sa tour.

N. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.

17. B. Le pion du roi deux pas.

N. Le pion du chevalier du roi un pas.

18. B. Le pion de la tour du roi un pas.

N. Le chevalier du roi à sa seconde case.

DES ECHECS. 19. B. Le pion du chevalier du roi deux pas. N. Le pion du fou de la dame un pas. 20. B. Le chevalier à la seconde case de . 5. 3 ( ° ). t .. son roi. N. Le pion de la dame un pas

21. B. La dame à sa seconde case :: 10

N. Le chevalier de la damé à sa troisième case.

22. B. Le chevalier à la troisième case du chevalier de son roi.

N. Le chevalier de la dame à la quatrième case de sa dame.

13. B. La tour de la dame à la case de son roi.

N. Le chevalier de la dame à la troisième case du roi blanc.

24. B. La tour prend le chevalier.

N. Le pion reprend la tour.

25. B. La dame reprend le pion. N. La dame prend le pion de la tour de la

26. B. Le pion du fou du roi un pas.

N. La dame prend le pion.

dame blanche.

27. B. Le pion du fou du roi un pas. N. Le chevalier à la case de son roi.

28. B. Le pion du chevalier du roi un pas.

N. La dame à la quatrième case de la dame blanche.

29. B. La dame prend la dame.

N. Le pion reprend la dame.

30. B. Le pion du roi un pas.

N. Le chevalier à la troisième case de sa dame.

31. B. Le chevalier à la quatrième case de son roi.

Tome III.

N. Le chevalier à la quatrième case du fou de son roi.

32. B. La cour prend le chevalier.

32. B. La tour prend le chevailer. N. Le pion reprend la tour.

33. B. Le chevalier à la troisième case de la dame noire.

N. Le pion du fou du roi un pas, ou toute autre chose, la perte étant inévitable.

34. B. Le pion du roi un pas.

N. La tour à la case du chevalier de sa dame. 35. B. Le fou donne échec.

N. Le roi se retire, n'ayant qu'un seul endroit.

36. B. Le chevalier donne echec. N. Le roi où il peut.

37. B. Le chevalier à la case de la dame noire, donnant échec à la découverte.

N. Le roi où il peut.

38. B. Pousse le pion du roi à dame, et donne échec et mar.

Cette partie ne demande point de remarque, puisqu'elle re-

# SECOND RENVOL

#### DE LA PRENIÈRE PARTIE.

Commençant au trente-septième coup.

37 coup. Blanc. LE pion du roi donne echec. Noir. Le roi à la case de son fou.

38. B. La tour à la case de la tour de sa dame. N. La tour donne échec à la case du chevalier

de la dame blanche.

39. B. La tour prend la tour.

N. Le chevalier reprend la tour.

40. B. Le roi, à la seconde case de sa tour. N. Le chevalier à la stroisième case du fou de la dame blanche.

41. B. Le chevaller à la quatrième case du fou de son roi.

N. Le chevalier à la quatrième case du roi blanc.

42. B. Le chevalier prend le pion.

N. La tour à la quatrieme case du chevalier de son roi.

43. B. Le pion du roi un pas, et donne

N. Le roi à la seconde case de son fou,

41. B. Le fou donne échec à la troisième case N. Le roj prend te fou.

45. B. Le pioni du roi pousse à daine, et gagne la partie.

# SECONDEPAR

Dans laquelle il y aura trois Renvois:

Un sur le troisième, l'autre sur le huitième, et le troisième sur le vingt-sixième coup.

r coup. Blanc. LE pion du roi deux pas. Noir. De même.

i na denda

2. B. Le fou du roi à la quatrieme case du fou de sa dame.

N. Le pion du fou de la dame un pas.

3. B. Le pion de la dame deux pas. (a)

N. Le pion prend le pion. (b)
4. B. La dame reprend le pion.

N. Le pion de la dame un pas.

5. B. Le pion du fou du roi deux pas.

reig 9. brief in health (a) Il est absolument nécessaire de pousser ce pion deux pas; parce qu'en jouain soure autre chose il gagnerair le tratt, et par conséquent l'attaque sur vous; cela non-seulement dérangerait tout votre jeu, mais en poussant le pion de sa dame deux pas; il vous oterait le méyen d'empêcher qu'il ne mette la force de ses pions au milieu de l'échiquier, et cela causerat ensuite la perte, inévitable de votre partie, supposant que ni vous ni lui ne fassez autune faute.

<sup>(</sup>b) S'il refuse de prendre votre pion pour suivre immédiate (b) S'il retuse de prendre votre pion pour suivre immédiate ment son projet, qui est de déranger votre fou en poussait dessus lui le pion de sa dame, il nes doit pass mains perdre la partié, supposant toujours qu'on joué bien de part et d'autre, parce qu'il hé ipourna pas lécrét de met de part et d'autre, qui se trouvers séparé de ses camarades; cela donne lien à un grand changement dans les dispositions; ce qui donnera lien au grand changement dans les dispositions; ce qui donnera lien au premier record que vous trouvers ancès la fin de la partie. premier renvoi que vous trouverez après la fin de la partie.



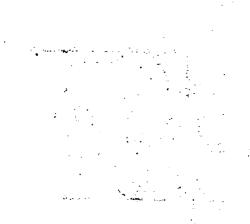

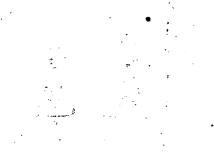

221

N. Le fou de la dame à la trossième case de son roi, (c)

son roi, (c).

6. B. Le fou du roi à la troisième case de sa dante.

N. Le pion de la dame un pas.

7. B. Le pion du roi un pas.

N. Le pion du fou de la dame un pas.

8. B. La dame à la seçonde case du fou de son roi.

N. Le chevalier de la dame à la troisième case du fau de la dame. (d)

du fou de la dame. (d).

9. B. Le pion du fou de la dame un pass

N. Le pion du chevalier du roi un pass.

N. Le pion de la tour du roi un pas. N. Le pion de la tour du roi deux pas. (e)

(c) Il joue ce fou pour trois bonnes raisons: la première et principale, c'est pour pouvoir pousser le pion de sa eame, et par ce moyen faire place au fou de son rois la deuxième, pour s'opposer au fou du vôtre; et la troisième, pour s' n défaire dans l'occarion, selon la règle déjà prescrite dans la première partie. Voyez la lettre (1), pag. 213.

(d) Si, au lieu de sortir ses pièces, comme il le faut, en jouant ce chevalier, il s'avisait de continuer à pousser ses pions, il perdrait bien plus facilement la partie; parce qu'il faut observer qu'un pion, ou même deux, lorsqu'ils sont trop avancés, à l'exception que toutes les pièces n'aient an champ libre peur les secourir, ou que les dits nions ne puissent être souteeux ou remplacés par d'autres, il faut les compter comme perdus; c'est ce que vous verrez par un second senvoi dans cette partie, que je fuis au huitième coup, par lequel vous pourrez ètre containeu que deux plons de front à la quatrième case de votte jeu, valent mieux que s'ils étaient situés à la sixième, parce qu'etant si élognés de leurs corps, ils sont proprement à comparer, comme dans une armée, à des avant-gardes ou sentinelles perdues.

<sup>(</sup>e) Il pousse de pion deux pas, pour empêcher que vos pions ne viennent fondre sur les siens, qui ne sont que trois contre quatre. Il faut dont obsérvér que, dans la situation présente, deux corps égaux de pions se trouvent sur l'échiquier; vous

222 L'E J E'U'

11. B. Le pion du chevalier du roi un pas. N. Le chevalier du roi à la troisième case de

sa tour.

12. B. Le chevalier du roi à la troissème case de son fou.

V. Le fou du roi à la seconde case de

son roi.

13. B. Le pion de la tour de la dame deux pas.

N. Le chevalier du roi à la quatrième case de

14. B. Le roi à la case de son sou. (f)

N. Le pibn de la tour du foi un pos.

15. B. Le pion du chevaller du roi un pas.

N. Le chevalier donne echeo au rei et i la tour.

 B. Le roi à la seconde case de son chevalier.

N. Le chévalier prend la tour.

17. B. Le roi prend le chevalier. (g)

N. La dame à sa seconde case.

18. B. La dame à la case du chevalier de son roi. (h)

en ever qualte su côté de voire soi, contre trois des sions, et il nien a pas et oirs contre uque du côté de sa dame. Ceur du gôté du soi cont lavantage, le soi étant mieux gordé; cependant calui-ides deux en povera le plusôt sóparer les pons de son adversaire, parisculièrement ou côté où ils sont les plus fotts, doit indubitablement gagner la potte.

(f) Vous jouez votre roi peur pouvoir, en cas de beson, foge et l'attaque, à votre genche, comme à votre droite.

(6) Quoiqu'une tout soit une meilleure pièce qu'un chevalier, vous avez plutôt de l'avantage à ce chruge, parce qu'i faut presidérer, it, que ce chevalier a joué déjà quatre coups pour prendre cette tour, pendant que votre tour n'a pas encote bousé de sa place, 3. que cette perte met tellement votre toi en sireté, que vous êtes en élat de former soire attaque, de quel côté que le roi de votre adversaire puisse roquer.

(h) Il est de chasequence de jouer votre dame pour soutenir e pion du fou de votre roi, crainte qu'il ne sacrifie son fou DES! ÉCHECS. 223

N. Le pion de la sour de la dame deux pas. 1 19. B. Le fou de la dame à la troisième scase de son roi: (s) 4 de la service de la la les

N. Le pion du chevalier de la dame un pas.

20. B. Le chevalier de la dame à la troisième case de sa tour.

N. Le roi roque du côté de sa dame. (k)

21. B. Le fou du roi donne échec.

N. Le roi à la seconde case du fou de sa dame. 22. B. Le chevalier de la dame à la seconde

case de son fou. (1)

N. La tour de la dame à su casei . 1

23. B. Le fou du roi à la quatrième case du chevalier de la danse noire.

N. La dame à sa case. (m)

24. B. La pion du chevalier de la dame deux

N. La dame à la cuse du fou de son roi.

le pion du fou de la dame noire.

pour vos deux pions; ce qu'il ferait indubitablement, parce que toute la force de votre jeu consistant à présent dans vos deux pons, ce serait son jeu de la rompre, d'autant plus qu'il gagnerait par ce moyen une forte attaque sur vous, qui pourrait causce la perte de votre partie.

<sup>(</sup>i) Your jouez ce fon their Phitention de lai faire pourser le pion du fou de sa dame, ce qui vous donnerait la partie en seu de coups, parce que cela donnerait passage à vos chevaliers.

<sup>(</sup>k) Il soque du côté de sa dame, pour évirer le grande force de vos pions du côté de son roi, d'autant plus qu'ils sont déja. beaucoup plus avancés que ceux du côté de votre dame.

<sup>(1)</sup> St, au lieu de rétrogradet pour mieux faire la guerre à ses pions qui retardent le gain de votre partie, votre chevalier l'amusait à lui domes échec, vous perdriez au moins deux coups.

<sup>(</sup>m) Il joue sa dame dans le dessein de la mettre ensuite à la case du sou de son roi, afin de soutenir toujours le pion du soi de sa dame, prévoyant bien que de ce seul pion sépend toute sa partie.

| 224 LE JE U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N. Le pion du chévalier de la dame reprend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| lemion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 26. B. Le chevalier du zoi (à la seconde case de sa dame. (n)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| N. Le pion do fou de la dame un pas. (0)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27. B. Le chevalier du roi à la troisième case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| de son foul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| N. Le pion du fou du roi un pas. (p)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 28. B. le fou de la dame donne eches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| N. Le roi à la seconde case du chevalier de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| sa dame. 29. B. Le fou prend le chevalier et donne échec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| N. Le roi reprend le four                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 30. B. Le chevalier du roi donne échec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N. Le roi à la seconde case de sa dame. (q)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31. B. Le pion du fou du roi un pas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| N. Le fou à la case du chevalier de son roi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 32. B. Le pion du roi donne schece                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N. Le roi à sal case.  33. B. Le chevelier du roi à la quarrième case                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| du chevalier de la dame noire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| N. Le fou du roi à la quatrième case de sa dame.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34. B. La dame à sa quatrième case. (r). N. Perdu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| N. Perdu. Service of the service of |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

(a) Vous jouez ce chevalier pour attaquer toujours son pion-

(o) Il joue ce pion pour gagner un coup, et pour empêcht le chévalier de votre foi de se poster à la troisième cast du chevalier de votre dame; mais comme ce vingt-sixième coup peut se jouet différemment, il fait encore le sujet d'un troisième renvoi dans cette partie.

(p) Toute autre chose que puisse jouer le noir, il perd la partie, parce qu'au moment que vos chevaliers ont l'entrée linte dans son jeu, la partie est finié.

(7) Si son soi prend le fou deveure dame, vous gagner le sienne par un échec à la découverte; et s'il joue ailleurs, il perd le fou de sa dame!

(r) La dame prend ensuite le pion de la dame noire, ente dans son jeu, met toutes les pièces en prise, et gagne la partie,

#### REN PREMIER

Sur la seconde: Parcie; au troisième

acoup. Blanc. LE pion de la dame deux pas. Noir. De même. 4. B. Le pion du roi prend le pion. N. Le pion du fou de la dame reprend le pion. 5. B. Le fou donné échec. 11 1 N. Le fou couvre l'échec. 6. B. Le fou prend le fou. N. Le chevalier reprend le fou. 7. B. Le pion de la dame prend le pion. N. le chevalier reprend le plon. 8. B. La dame à la seconde case de son roi. N. Dormemel and the real la or of all

9. B. Le chevalier de la dame à la troisième case dut foir. . on

N. Le roi roque.

10. B. Le fou à la quatrième case du fou de

N. Le chevalier de la dame à la troisième case de son four " d' i . . . .

11. B. Le roi roque. N. La dame prend la dame.

12. B. Le chevalier du roi reprend la dame.

N. Le pion de la dame un pas.

13. B. Le chevalier de la dame à la quatrième case de son roi.

N. Le pion du roi un pas (a)

<sup>(</sup>a) Si, au lieu de jouer ce pion, il eut joué se tour à la cise de son roi pour attaquer vos deux chevaliers, vous pouviez laisser prendre celui qui est à la seconde case de votre roi, et attaquer avec l'autre le pion du fou de son roi. K۲

LE JEU
14. B. Le pion de la tour du roi deux pas.
N. Le pion de la tour du roi deux pas aussi.
15. B. La tour du roi à sa troisième case.

N. Le chevalier du roi à la troisième case de

16. B. Le fou prend le chevalier. N. La tour reprend le fou.

17. B. La tour du roi à la troisième case de la dame. N. La tour du roi de la case du roi.

18. B. Le chevalier du roi prend le pion.

N. Le chevalier à la quatrième case du chevalier de la dame blanche. (b)

19. B. La tour du roi à la troisième case du roi.

N. Le chevalier prend, le pion de la tour, et donne ésibec.

20. B. Le roi à la case du chevalier de sa dame.

N. Le roi sa retire. tour, et ayant cet avantage, avec une

st bonne situation a gagne infailliblement la partie. Ces renvois font voir que, jouant . toniones bied da patr er d'autre, celui qui a le trait doit presque toujours gagner.

(b) S'il eût pris le chevalier avec sa tour, au l'eu de jouer comme il vient de faire. le vôtre, en reprenant le sien, vois aurait ensuite fait gagner le fou de son roi pas un échec de roire wur, et par consequent la partie,

11111 36 3

# SECONDRENVOI

# Sur le huitième coup.

8 coup. Blanc. Les dame à la seconde case du fou de son rois

Noir. Le plon du fou de la dameiun pas.

9. B. Le fou du roi à la seconde case de son roi.

N. Le pion de la dame un pas.

10. B. Le pion du fou de la dame un pas.

N. Le pion de la dame un pas-

11. B. Le fou du roi à sa troisième case.

N. Le fou de la dame à la quatrième case de sa dame.

12. B. Le pion du chevalier de la dame un pas.

N. Le pion du chevalier de la dame deux pas.

13. B. Le pion de la tour de la dame deux pas.

N. Le pion du fou de la dame prend le pion.

14. B. Le pion de la tour de la dame reprendi

N. Le fou de la dame prend le fou blanc.

15. B. Le chevalier prend le fou.

N. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.

16. B. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.

N. La tour à la case du chevalier de sa dame.

K 6.

17. B. Le pion du fou de la dame un pas.

N. Le chevalier de la dame à sa troisième case.

18. B. Le chevalier de la dame à la seconde

case de sa dame.

Lead have a larresones deci-

N. Le fou du roi à la quatrième case du chevalier de la dame blanche.

partie, parce que tous ses pions à la droite sont soutenus, et que les deux pions de son adversaire étant séparés doivent être perdus.

# SUR LA SECONDE PARTIE.

Au vingt-sixième coup.

26 coup. Blanc. Les chevalier du roi à la secon-

Noir. Le pion du fou du roi un pass

27. B. Le chevalier du roi à la troisième case du chevalier de sa dame.

N. Le pion du fou de la dame un pas.

28. B. Le fou de la dame donne échec.

N. Le roi à la seconde case du chevalier de sa dame.

29. B. Le chevalier du roi donne échec à la quarrième case du fou de la dame noire.

N. Le fou du roi prend le chevalier.

30. B. Le fou de la dame prend le fou.

N. La dame à la case de son fou-

31. B. La tour à la case du chevaller de sa dame.

N. Le roi à la seconde case du fou de sa dame.
32. B. Le fou de la dame donne échet à la troisième case de la dame noire.

N. Le roi à la case de sa dame.

33. B. La dame donne échec à la troisième case du chevalier de la dame noire.

N. Le roi à sa case, ou à l'autre, perd la partie.

# TROISIEME

# Commençant par le Noir;

Où il est démontré qu'en japant le chevalier joue, que l'on ne peut éviter de perdre l'actaque et de la donner à son adversaire. Je fais voir aussi dans cette Partie, par trois RENVOIS, un mu troisieme. l'aune au sixième , et le dernier au dixième coup, que celue qui est bien aitaque ese toujous 🛂 embarrassé dans la défense 🗸 🛴

I coup. Noir. LE pion du roi deux pas. Blanc. De même.

2. N. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.

B. Le pion de la dame un pas. 3. N. Le fou du roi à la quatrieme B. Le pion du fou du roi deux pas.

(a) Tout ce que votes adversaire eut pu jouer ou puise jouer ensuite, c'étais toujours vatre meilleur coip, parce qu' est très-avantageux de changes le pion du fou de votre roipour son pion royal, puisque nat es moyen le pion de votes spiet celui de vo re dame viennent se camper su milieu de l'échiques et sont en état d'arrêter les profrès que pourraient laite su cous les picoss de votre adversante; joutre que; vous suis-infelliblement l'attaque sur lui, pour avoir sont son-cavalier au second coup; et de plus, en perdant le pion du fini le votre roi, vous avez l'avantage, qu'en roquant de son côté, vare tour se trouve d'ahord en liberté et en état d'agir au commencement de la partie. C'est ce que l'on pourra voir par le premier renyoi au troisième coup.

4. N. Le pion de la dame un pas.

B. Le pion du fou de la dame un pas.

5. N. Le pion du roi prend le pion. (b)

B. Le pion de la dame reprend le pion.

 N. Le fou de la dame à la quatrième case du chevalier du roi blanc.

B. Le chevalier du roi à la troisième case de

son fou. (c)

7. N. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.

B. Le pion de la dame un pas.

8. N. Le fou se retire.

B. Le fou du roi à la troisième case de sa dame. (d)

9. N. La dame à la seconde case de son por

B. De même.

10. N. Le roi roque du côté de sa tour. (e)

- (b) Il faut observer que, s'il refuse à prendre votre pion, vous devez néanmoins le laisser toujours en prise dans la même situation, à moins que votre adverbaire ne s'avie de requer; en tel cas vous devez, sans hésiter, ou sans l'intervalle d'um autre coup, le pousser en avant, pour fondre ensuite sur son roi avec tous les pions de votre aile droite; vous en verrez l'effet par un second renvoi sur cette, partie. Cependant il, est bon de vous avertir, pour règle générale, que l'on ne doit point aisément se déterminer à pousser ses pions des ailes sontes ou ganches avant que le roi de votre adversaire n'ait roqué, poisque probablement il se retirera toujours du côté où vos piors sont le moins avancés, et par conséquent les moins en état de lui nuire.
  - (c) S'il prend du chevalier, vous devez absolument reprendre du pion, qui, étant joint à ses camarades, augmente leur force, ainsi que celle de votre jeu.
  - (d) C'est la meilleure case que pui se occuper le fou de votre soi, excepté la quatrième case du fou de votre dame, particulièrement lorsque vous avez l'attaque, et que votre adversaire n'est plus en état d'empêcher que ce fou ne batte sur le pion du fou de son sois.
  - (a) S'il eut roqué du côté de sa dame, c'ét it votre jeu de roquer du côté de votre roi, pour attaquer ensuité plus commodément avec les pions de votre alle gauche. Mais il est bon,

B. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.

11. N. Le chevalier du roi à la quatrième case de sa tour. (f)

B. La dame à la troisième case de son roi. 12. N. Le chevalier du roi prend le fou. (g)

B. La dame reprend le chevalier.

13. N. Le fou de la dame prend le cheva-

lier. (h)
B. le pion reprend le fou.

14. N. Le pion du roi deux pas.

B. La dame à la troisième case du chevalier de son roi.

'15. N. Le pion prend le pion. B. Le pion du fou le reprend.

16. N. La tour du roi à la troisième case du fou de son roi. (i)

d'avertir encore, pour règle générale, que comme il est dangereux dans une armée d'atraquer trop tôt son ennemi, cela doit également vous servir ici de précepte, de ne pas vous dresser dans l'atraque des pions avant qu'ils ne soient tous bien soutenus, et par eux-nêmes et par vos pièces; sans quoi votre atraque devient abortive. La forme de cette atraque à votre gauche se verra par un troisième et dernier renvoi sur cette partie.

- (f) Il joue ce chevalier pour faire place au pion du fou de son roi, à dessein de le pousser ensuite deux pas pour tâcher de rompre le cordon de vos pions.
- (g) Si, au lieu de prendre votre fon, il eut poussé le pion du fou de son proi deux pas, il aurait fallu attiquer la dame avec le fou de la vôtre, et le coup après pousser le pion de la tour de votre roi sur son fou, pour le forcer à prendre votre chevalier: en tel cas, comme j'ai déjà marqué, votre jeu aurait été de reprendre son fou avec le rion pour soutenir d'autant mieux celui de votre roi, et le remplacer en cas qu'il fût pris.
- (A) S'il ne prenait pas ce chevalier, il trouverait son fou renfermé par vos pions, ou il perdrait trois coups inutilement, ce qui causerait la ruine entière de son jeu.
- (i) Il joue cette sour à deux fins, qui sont pour la doubler, ou pour attaquer et déplacer votre dame.

DES ÉCHECS. 233

B. Le pion de la tour du roi deux pas. (k)
17. N. La tour de la dame à la case du fou de son roi.

son roi. B. Le roi roque du côté de sa dame.

18. N. Le pion du fou de la dame deux

B. Le pion du roi un pas. (1)

19. N. Le pion de la dame prend le pion.

B. Le pion de la dame un pas.

- 20. N. Le fou à la seconde case du fou de sa dame.
- (k) Vous poussez ce pion deux pas pour faire plus de place à votre dame, qui étant attaquée, et se retirant derrière ce pion, bat sur le pion de la tour du roi noir; et en avançant ensuite ce pion, il devient même dangereux à votre adversaire.
- (1) Voici un coup bien difficile à comprendre et à bien expliques. Il s'agit premièrement élobsequer que quand' vaus vous trouvez un cordon de pions situés les uns après les autres sur la même couleur. Il faut que celui qui la l'avant-garde ne soit point abandonné, et qu'il tache touiours de conserver son poste. Il faut doné remarquer que le pion de votre roi ne se trouvant pas sur la même couleur, ou en rang oblique avec les autres, votre adversaire a pouscé le pion du fou de sa dame deux pas; pour deux raisons : la première, pour vous engager à pousser en avant celui de votre étame, qui en tel cas serait toujours arrêté par le pion de votre roi, restant en arrière, vous devienne inutile; la deuxième, pour empêcher en même temps le fou de votre roi de battre sur le pion de la tour de son roi. C'est podriquoi vous devez-pousser en avant le pion de votre roi sur se tour, et le sacrifier, parce que votre adveraire, en le prenait ; ouvre un passage libre au pion de votre dame, que vous avanceres d'abord, et que vous pourrez soutenire, en cas de besoin, par vos autres pions; pour tâcher ensurte; ou d'en faire une dame, ou d'en tirer un avantage assez considérable pour gagner la partie. Il est vrai que le pion de sa dame (devenu, en prenant, le pion de son roi) a, selon l'apparence, le même avantage, qui est de n'avoir point d'opposition par vos pions pour aller à dame, Cependan la différence en est grande; batce que son poin fou, étant séparé, et né pouvant plus être réuni et soutenu par autun de ses camárades, il sera toujours en danger d'être pris chemis faisant par une mui itude de vos pièces qui lui feront la guerté. Il faut être dejà bob joueur pour hies juger d'un coup semblable.

234 LE JEU

B. Le chevalier à la quatrième case de son roi. (m)

21. N. La tour du roi à la troisième case du fou du roi blanc.

B. La dame à la seconde case de son chevalier.

22. N. La dame à la seconde case du fou de son roi. (n)

B. Le chevalier à la quatrième case du chevalier du roi noir.

23. N. La dame donne échec.

B. Le roi à la case du chevalier de sa dame.

24. N. Là tour reprend le fou. (0)

B. La tour reprend la tour.

25. N. La dame à la quatrième case du fou de son poi.

B. La dame à la quatrième case de son roi. (p)

26. N. La dame prend la dame.

B. Le chevalier reprend la dame.

(m) Il était nécessaire de jouer ce chevalier pour arrêter le pion de son roi, d'autant plus que ce même pion, dans la situation où il se trouve, bouche le passage de son fou, même à son cavalier.

- (n) Il joue sa dame pour donner ensuite échec; mais si, au lieu de la jouer, il eut poussé le pion de la tour de son roi, pour empêcher l'attaque de votre cavalier, vous auriez attaque son fou et sa dame avec le pion de la vôtre, et en tel cas il aurait été forcé de prendre votre pion, et vous auriez repais son fou avec votre cavalier, qu'il n'aurait osé prendre de sa dame, parce qu'elle était ensuite perdue par un échec à la découverte de votre fou.
- (o) Il prend le fou de votre roi pour sauver le pion de la tour du sien. d'autant plus que ce fou l'incommode plus que toutes vos autres pièces; et ensuite pour mettre sa dame sur la tout qui couvie votre foi.
- (p) Ayant l'évantage, d'une tour pour un fou, dans la fin d'une partie; c'est votre avantage de changer de dame, d'autant ples qu'à présent la sienne voûs incommode dans l'endroit tou il vicht de la jouer; ainsi vous le forcez de prendre, pour éviter le mat à son roi.

DES ÉCHECS. 235 27. N. La tour à la quatrième case du fou du

roi blanc. B. Le chevalier à la quatrième case du chevalier du roi noir.

28. N. Le pion du fou de la dame un pas.

B. La tour de la danie à la troisième case du chevalier de son roi.

29. N. Le chevalier à la quatrième case du fou de sa dame.

B, Le chevalier à la traisième case du roi noir. 30. N. Le chevalier prend le chevalier.

B. Le pion reprend le chevalier.

31. N. La tour à la quatrième case du fou de son roi.

B. La tour du roi à la case de sa dame.

32. N. La tour prend le pion.

B. La tour du roi à la seconde case de la dame noire, et gagne la partie. (q)

. . . . etter 20 ju L. 1175 ...

<sup>(</sup>q) Toute autre chose que votre adversaire ent foue, il ne pouvait vous empêcher de doubler vos tours, à moins de perère son fou, ou de vous laisser faire une dame avec votre pion.

### PREMIER RENVOI

### DE LA TROISIÈME PARTIE

### Commençant qu troisième coup.

3 coup. Woir. L'E pion de la dame deux pas.

Blanc. Le pion du fou du roi deux pas.

4. N. Le pion de la dame prend le pion. (a)

B. Le pion du fou du roi prend le pion.

- 5. N. Le chevalier du roi à la quarrième case du chevalier du roi blanc.
- B. Le pion de la dame un pas.

6. N. Le pion du roi deux pas.

- B. Le fou du roi à la quatrieure case du fou de sa dame.
- 7. N. Le pion du fou de la dame deux pas.

B. Le pion du fou de la dame un pas.

- 8. N. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.
- B. Le chevalier du roi à la seconde case de son roi.
- 9. N. Le pion de la tour du roi deux pas. (b)
- B. Le pion de la tour du roi un pas.
- (a) Si, au lieu de prendre ce pion, il prend celui du fou de votre roi, vous devez pousser en avant le pion de votre roi sur son chevalier, et ensuite reprendre son pion avec le fou de votre dame.
- (b) Il joue ce pion deux pas, pour éviter d'avoir un pion doublé sur la ligne de la tour de son roi; ce qu'il ne pouvit éviter en poursant sur son chevalier le pion de votre tour royale; et le prenant ensuite du fou de votre dame, cela lui donnersi un tres-mauvais jeu.

DES ÉCHECS. 10. N. Le chevalier du roi à la troisième case de sa tour.

B. Le roi roque.

11. N. Le chevalier de la dame à la quatrième : case de sa tour.

B. Le fou donne échec.

12. N. Le fou couvre l'échec.

B. La dame prend le fou.

13. N. Le fou reprend le fou.

B. Le pion de la dame un pas.

14. N. Le pion du fou de la dame un pas. (c)

B. Le pion du chevalier de la dame deux pas: 15. N. Le pion du fou de la dame prend en passant.

B. Le pion de la tour reprend le pion.

16. N.Le pion du chevalier de la dame un pas.

- B. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.
- 17. N. Le fou à la seconde case de son roi.
- B. Le chevalier du roi à la quatrième case du fou de son roi. (d)

18. N. Le chevalier du roi à sa case.

- B. Le chevalier du roi à la troisième case du chevalier du roi noir.
- 19. N. La tour à la seconde case. B. Le pion du roi un pas,

1.3

<sup>(</sup>c) Il joue ce pion pour couper la communication à vos pions ; mais vous l'évitez, en poussant immédiatement le pion du chevalier de votre dame sur votre chevalier, qui n'ayant aucune tetraite, force son adversaire à prendre le pion en passant; ce qui rejoint tous vos pions, et les rend invincibles.

<sup>(4)</sup> Il semble que ce chevalier soit de peu de conséquence; c'est cependant celui qui donne le coup de jarnac, ou, pour ne point parler figurativement, le coup décisif à la partie, parce Wil tient les pièces de votre adversaire renfermées jusqu'à ce que le mat soit prêt, comme on va le voit.

20. N. La dame à la seconde case de son chevalier.

B. Le pion de la dame un pas.

24 N. Le fou du roi à sa troisième case.

B. La tour du roi prend le pion. 22. N. Le roi roque.

B. La tour du roi prend le chevalier de la dame noire.

23. N. Le pion prend la tour.

B. La tour de la dame prend le pion.

24. N. Le pion de la tour de la dame un pas. B. La tour donne échec.

25. N. Le roi se retire.

B. La tour à la seconde case du fou de la dame noire.

26. N. La dame à la quatrième case de son chevalier.

B. Le chevalier de la dame à la troisième case de sa tour.

27. N. La dame à la quatrième case du fou de son roi.

B. Le chevalier de la dame à la quatrième case de son fou.

28. N. La dame prend le chevalier, ne pouvant faire mieux.

B. Le fou donne échec.

29. N. Le roi se retire. B. Le chevalier donne échec et mat.

### SECOND RENVOI

Au sixième coup.

6 coup. Noir. LE roi roque. Blanc. Le pion du fou du roi un pas.

7. N. Le pion de la dame un pas.

- B. La dame à la troisième case du fou de son roi.
- 8. N. Le pion de la dame prend le pion. B. Le pion de la dame reprend le pion-
- 9. N. Le pion de la tour de la dame deux pas.
- B. Le pion du chevalier du roi deux pas.
- 10. N. La dame à sa troisième case.
- B. Le pion du chevalier du roi un pas.
- 11. N. Le chevalier du roi à la case de son roi.
- B. Le fou du roi à la quatrième case du fou de sa dame.
- 12. N. Le pior du fou de la dame un pas.
- B. La dame à la quatrième case de la tour du roi noir.
- 13. N. Le pion du chevalier du roi un pas.
- B. Le pion du chevalier du roi un pas.
- 14. N. Le pion du roi un pas.
- B. Le fou prend le pion du fou du roi.
- 15. N. Le roi à la case de sa tour.
- B. Le fou de la dame prend le pion de la tour du roi noir.
- 16. N. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.
- B. La dame à la quatrième case; de la tour de son roi, et gagne ensuite la partie.

### TROISIÈME RENVOI

### PE LA TROISIÈME PARTIE,

### Commençant sur le dixième coup.

10 coup. Noir. L'Eroiroque du côté de sa dame. Blanc. Le roi roque du côté de sa tour.

11. N. Le pion de la tour du roi un pas.

- B. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.
- 12. N. Le pion du chevalier du roi deux pas.
- B. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.
- 13. N. La tour de la dame à la case du chevalier de son roi.
- B. Le pion du chevalier de la daute deux pas.
- 14. N. Le pion de la tour du roi un pas.
- B. Le pion de la tour de la dame deux pas. (a)
- 15. N. Le fou prend le chevalier.
- B. La dame reprendi le fou.
- 16. N. Le pion du chevalier du roi un pas.
- B. La dame à la seconde case de son roi.

<sup>(</sup>a) Lorsque le roi se trouve derrière deux ou trois pions qui a'ont pas encore été joués, et que votre adversaire vient les attaquer pour les rompre, et tâcher par ce moyen de faire une ouverture à votre roi, il faut se gardex d'en pousser aucuns que vous n'y soyez forcé. Comme, par exemple, ce serait jouer très-mal que de pousser le pion de la tour de votre roi sur son fou, perce qu'en tel cas il satérerait l'attaque sur vous ; en prenant votre chevalier ayec son fou et ferait ensuite une ouverture sur votre spi, en poussant le pinn du dhevalier de son roi; ce qui vous ferait perdre la partie.

DES ECHECS: 241

17. N. Le pion du fou de la dame un pas.

B. Le pion de la tour de la dame un pas.

18. N. Le fou à la seconde case du fou de sa dame.

B. Le pion du fou de la dame un pas.

19. N. Le pion de la tour du roi un pas.

B. La tour du roi à la case du chevalier de sa dame,

20. N. La tour du roi à sa quatrième case.

B. Le pion du fou de la dame un pas.

21. N. Le pion de la dame un pas.

B. Le pion du roi un pas.

22. N. Le chevalier du roi à la case de son roi. B. Le pion du chevalier de la dame un pas.

23. N. Le pion prend le pion.

B. La tour du roi reprend le pion.

24. N. Le pion de la tour de la dame un pas.

B. La tour du roi à la quatrième case du chevalier de sa dame.

25. N. Le pion du fou du roi un pas.

B. Le fou du roi prend le pion de la tour de la dame.

26. N. Le pion reprend le fou.

B. La dame reprend le pion et donne échec.

27. N. Le roi se retire.

B. La dame donne échec.

28. N. Le chevalier couvre l'échec.

B. Le pion de la tour de la dame un pas.

29. N. Le roi à la seconde case de sa dame.

B. La dame prend le pion de la dame noire, et donne échec.

30. N. Le roi se retire.

B. Le pion de la tour de la dame un pas, et par plusieurs moyens gagne assez visiblement la partie, sans aller plus loin.

Tome III.

## · QUATRIÈME PARTIE,

## Où il y aura deux Renvois,

L'un au cinquième coup, et l'autre au sixième coup.

1.e. coup. Nair. LE pion du roi deux pas. Blanc. B. De même.

2. N. Le pion du fou de la dame deux pas. (a)

B. Le pion de la dame un pas.

3. N. Le pion prend le pion.

B. La dame reprend le pion.

4. N. Le pion de la dame un pas. (b)

B. Le pion du fou du roi deux pas.

5. N. Le pion du fou du roi deux pas. (c)

- (a) Ce pion est démonstrativement mal joué au second coup, à moins que l'en ne joue avec des joueurs que l'en nomme, communément parlant, des Mazettes, parce qu'en poussant le pion de votre dame deux pas, il perd indubitablement l'attaque, et probablement la partie; parce qu'une fois le trait perdu, on ne le regagne pas facilement avec un bon joueur. Il est vrai que si vous négligez de pousser le pion que je viens de dire, il renfermerait aussi tout votre jeu avec ses pioos.
- (b) Si, au lieu de ce pion, il eut joué le chevalier du roi à la seconde case de son roi, vous devier en tel cas pousser le pion de votre roi en avant, pour le soutenir ensuite par celui du fou de votre roi.
- (c) Si, au lieu de jouer ce pion, il est joué le fou de sa dame; à la troistème case de son roi, yous auriez du jouer le fou de votre roi à la troistème case de sa dame, et la steustion du jeu se serait trouvée exactement semblable à telle du sixiène e coup de la seconde partie (voyez-page 221); mais s'il est

243.

B. Le pion du roi un pas. (d)

5. N. Le pion de la dame un pas. (e)

B. La dame à la seconde case du fou de son roi.

7. N. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.

B. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.

8. N. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.

B. Le chevalier du roi à la quatrième case de sa dame.

9. N. Le fou du roi à la quatrième case du fou de sa dame.

B. Le pion du fou de la dame un pas.

10. N. La dame à la troisième case de son chevalier.

attaqué votre dame avec le pion du feu de la sienne, il perdrait de suite la partie, par rapport que le pion qui forme l'avant-garde de ceux qui sont du côté de sa dame, reste en l'avant-garde de ceux qui sont du côté de sa dame, reste en coup de la troisième partie. Un renvoi au cinquième coup de cette partie vous en éclairoira encore mieux.

(d) C'est une règle générale, qu'il faut éviter de changer le pion de votre roi pour le pion du fou du roi de votre adversaire, à moins que vous n'y soyez forcé par des incidens qui se rencontrent quelquefois dans la défense, mais rarement dans l'attaque. Il est bon d'observer également la même règle à l'égard du pion de votre dame pour le pion du fou de la sienne, parce qu'il est certain, comme j'ai déjà dit àilleurs, que le pion du roi et celui de la dame vaient mieux que tent autre pion, puisaqu'en occupant le centre, ils empêchent mieux les pièces de votre adversaire de battre sur vous.

(e) Si, au lieu de pousser se pion, il est pris celui de votre toi, vous deviez en tel cas prendre sa dame, et ensuite le pion; parce qu'en l'empêchant de roquer; vous conseiverez l'attaque sur lui, et par consequent l'avantage du jeu : mais s'il jouair sa dame à la dauxième case de son fou, un deuxième reavoi sur ce sixième coup vous lastraira de la suite de la partie.

LE JEU

B. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.

11. N. Le fou du roi prend le chevalier.

B. Le pion reprend le fou. (f)

12. N. Le chevalier du roi à la seconde case de son roi.

B. Le fou du roi à la troisième case de sa dame.

13. N. Le roi roque du côté de sa tour.

B. Le pion de la tour du roi un pas.

14. N. La dame à la seconde case de son fou. (g)

B. Le pion du chevalier du roi deux pas.

15. N. Le pion du chevalier du roi un pas.

B.Le pion du chevalier du roi un pas. (h)

16. N. Le pion du chevalier de la dame un pas.

B. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

17. N. Le pion du fou de la dame un pas.

B. Le roi roque du côté de sa dame. (i)

- (f) Lorsqu'on se trouve deux corps de pions séparés de centre, il faut toujours tâcher d'augmenter celui qui est le plus fort; mais si vous en avez deux au centre, il faut tâcher d'y réunir autant de pions que vous pourrez, ayant déja observé que les pions du centre sont les meilleurs et les plus forts; cet avis vous doit servir de règle générale.
- (g) La dame n'étant d'aucune utilité où elle se trouve, il le seure pour faire place à ses pions et les pousser sur vous.
- (h) Vous poussez ce pion pour d'autant mieux embarrasset son jeu. Le pion de la tour de votre roi, qui doit ensuite le suivre, sera toujours en état de faire une ouvérture sur son resussitôt que vos pièces seront prêtes à former votre attaque; p'est ce qu'il se pourra plus éviter.
- (i) Vous roquez du côté de votre dame, pour avoir votre attaque d'autant plus libre à vette droite; mais si, au lieu de

18. N. Le pion prend le pion.

B. Le fou reprend le pion.

- 19. N. Le chevalier de la dame à la quatrième case du fou de sa dame.
- B. Le pion de la tour du roi un pas. (k)
- 20. N. Le chevalier prend le fou du roi.

B. La tour reprend le chevalier.

21. N. Le fou de la dame à la seconde case du fou de son roi. (1)

B. Le pion de la tour du roi un pas.

- 22. N. Le pion du chevalier de la dame un pas. (m)
- B. La tour de la dame à la troisième case de la tour de son roi.
- 23. N. Le pion du chevalier de la dame un pas.

B. Le pion du roi un pas.

- 24. N. Le fou à la case de son roi. (n)
- B. Le pion de la tour du roi prend le pion

25. N. Le fou reprend le pion.

B. La tour prend le pion de la tour du roi noir.

roquer, vous preniez le pion qui vous est offert, vous joueriez très-mal, parce qu'en tel cas le pion de sa dame avec-calui de son sou se réunissant, se trouveraient de front et incommodéraient beaucoup vos pièces. Il est d'ailleurs rarement bon de prende des pions offerts, parce qu'on ne les offre pat souvent sans avoir en vue d'en tirer quelqu'avantage.

- (k) Si vous eussiez pris le chevalier avec le fou de votre dame, vous seriez tombé dans l'erreur que vous venez d'éviter en ne premnt point le pion qui vous fut offert.
- (1) Il joue ce fou pour remplacer le pion du chevalier de son roi, en cas qu'il soit pris.
- (m) Il joue ce pion pour attaquer le chevalier qui couvre votre roi, ne pouvant faire mieux; mais s'il est pris votre pion, il perdrait également.
- (n) SI, au lieu de tetirer le fou, il prend le pion, il perd également.

LE JEV 246

26. N. Le fou reprend la tour.

B. La tour du roi prend le fou-

27. N. Le roi reprend la tour.

B. La dame donne échec à la quatrième case de la tour de son roi.

28. N. Leroi à la place de son chevalier, n'ayant d'autre place.

B. La dame donne échec et mat. (0)

(o) Il est à observer que lorsqu'on réussit à faire une ouverture sur le roi lavec deux ou trois pions, la partie est absolumeat gagnée.

#### PREMIER.

### DE LA QUATRIÈME PARTIE.

Au cinquième coup

5 coup. Noir. LE pion du fou de la dame un

Blanc. Le fou du roi donne échec.

6. N. Le fou couvre l'échec.

B. Le fou prend le fou.

7. N. La dame reprend le fou. B. La dame à sa troisième case.

8. N. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

B. Le pion du fou de la dame deux pas.

9. N. Le chevalier de la dame à la quatrième case du chevalier de la dame blanche.

B. La dame à la seconde case de son roi.

10. N Le fou du roi à la seconde case de son roi.

DES ECHECS.

247

B. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

1 1. N. Le fou du roi à sa troisième case.

B. Le chevalier de la dame à la quatrième case de la dame noire.

12. N. Le chevalier de la dame prend le chevalier. (a)

B. Le pion du roi reprend le chevalier. (b)

13. N. Le chevalier à la seconde case de son roi.

B. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.

14. N. Le roi roque du côté de sa tour.

B. La dame à sa troisième case.

15. N. La tour du roi à la case de son roi.

B. Le roi à la seconde case de son fou. (c)

16. N. Le chevalier à la quatrième "case du fou de son roi.

B. Le pion de la tour du roi deux pas.

17. N. Le chevalier à la quatrième case de la dame blanche.

- (a) Par ce changement, il met le pion de sa dame à couvert de l'attaque de vos tours, Cependant le pion de votre roi doit malgré lui vous gagner la partie.
- (b) Si, su lieu de reprendre avec le pion de votre roi, vou seusiez repris avec celui du fou de votre dame, il aurait tou jours eu le pouvoir de rompre vos pions, en poussant celui du fou de son roi sur celui de votre roi; ce qui aurait immanquablement causé la séparation de vos pions.
- (e) Souvent il vaut mieux jouer le roi que de roquer, parce qu'on forme d'autant mieux l'attaque des pions de ce côté. Au reste, si dans le cas présent vous eussiez roqué du côté de votre dame, le fou de l'adversaire, dont la ligne est toute ouverte, vous aurait fort incommodé. Il faut cependant avoir pour règle, en jouant son roi, de le jouer toujours dans un endroit ou ligne dont l'adversaire tient un pion, parce que votre roi est mieux à couvert des embûches des tours par ce moyen.

248 · LE JEU

B. Le fou de la dame à la troisième case de son

18. N. Le chevalier prend le chevalier.

B. Le roi reprend le chevalier.

19. N. Le fou prend le pion du chevalier de la dame.

B. La tour de la dame attaque le fou.

20. N. Le fou se retire à sa troisième case.

B. Le pion du chevalier du roi un pas.

21. N. Le pion du chevalier du roi deux pas.

B. De même.

22. N. Le fou à la seconde case du chevalier de son roi.

B. Le pion de la tour du roi un pas.

23. N. La tour du roi à la seconde case de son roi.

B. La tour du roi à sa quatrième case.

24. N. La tour de la dame à la case de son roi:

B. Le fou à la seconde case de sa dame.

25. N. La tour du roi à la quatrième case du roi blanc.

B. Le pion de la tour prend le pion.

26. N. Le pion de la tour reprend le pion.

B. La tour de la dame à la case de la tour de son

27. N. Le pion du chevalier de la dame deux pas.
B. Le fou à la troisième case du fou de sa dame.

-28. N. La tour donne échec.

B. Le roi à la seconde case de son fou.

29. N. La tour prend la dame.

B. La tour donne échec et mat à la case de la tour du roi noir.

### SECOND RENVOI

Sur le sixième coup de la quatrième Partie.

- 6 coup. Noir. La dame à la deuxième case de son fou.
- Blanc. Le fou du roi à la quatrième case du fou de sa dame.
- 7. N. Le pion de la dame prend le pion.
- B. Le pion reprend le pion.
- 8. N. Le pion du fou de la dame un pas.
- B. La dame à la quatrième case de la dame noire.
- 9. N. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou-
- B. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.
- 10. N. Le chevalier de la dame à la quatrième case du chevalier de la dame blanche.
- B. La dame à sa case.
- II. N. Le pion de la tour de la dame un
- B. Le pion de la tour de la dame deux pas.
- 12. N. Le chevalier du roi à la seconde case de son roi.
- B. Le roi roque.
- 13. N. Le pion du chevalier du roi un pas.
- B. Le fou de la dame à la quatrième case du chevalier du roi noir.
- 14 N. Le fou du roi à la seconde case du chevalier.
- B. Le fou de la dame à la troisième case du four du rei poir.

LE JEU 250

15. N. Le chevalier du roi à sa case.

B. Le fou de la dame prend le fou.

16. N. La dame reprend le fou. B. Le chevalier du roi à la quatrième case du chevalier du roi noir.

17. N. Le chevalier du roi à la troisième case de sa tour.

B. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou-

18. N. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

B. La dame à la quatrieme case de la dame noire. 19. N. Le chevalier de la dame à la seconde case de son roi.

B. La dame à la troisième case de la dame noire. 20. N. Le fou de la dame à la seconde case de sa daime.

B. Le pion du roi un pas. 21. N. Le fou de la dame à sa troisième case.

B. La tour de la dame à la case de sa dame.

22. N. Le chevalier du roi à la quatrième case du chevalier du roi blanc.

B. La dame donne, échec à la seconde case de la dame noire.

23. N. Le fou prend la dame.

B. Le pion reprend le fou en donnant échec. 24. N. Le roi à la case de sa dame.

B. Le chevalier donne échec et mat à la troisième case du roi.

Quoique ce renvoi puisse se jouer de plusieure menières, le noit doit toujours perdre, si vons avez soin de ne point soullin d'abstraction en fou de rolte roi.

### PREMIER GAMBIT,

## Dans lequelily aurasept Renvois,

Deux au quatrième, le troisième au cinquième le quatrière à au sixième, le cinquième au septième, le sixième au septième coup du Noir, et le deinier au huitième coup.

1. er coup Blanc LE pion du roi deux pas. Noir. De même.

2. B. Le pion du fou du roi deux pas.

N. Lepion du rorprend le pion.

3. B. Le chevaller du roi à la troisième case de son font

N. Le p ion du chevalier du roi deux pas.

- 4. B. Le fou du roi à la quatrième case du fou de sa dame. (a)
- N. Le fou du roi à la seconde case de son chevalier (b)
- 5. B. Le pion de la tour du roi deux pas. (c)
- (a) Si, avant de jouer ce fou, vous eussiez poussé le pion de la tour de votre roi deux pas, votre adversaire aur. it, en reperdant le pion du Gambit, regagné l'attaque sut vous, avec une meilleure situation de jeu; ainsi l'avantage passa t alors de son côté. C'est ce que vous verrez par mon premier renvos sur ce soup.
- (b) Si, au fieu de jouer ce fou, il eut poussé le pion du chevaliet de son toi sur le vôtre, un second renvoi vous indiquera la manière de continuer votre attaque en ce cas.
- (c) Vous jouez à présent ce pion pour lui faire avancer celui de la tour de seu nois et par se moyen tenfermet ou empêches

LE JEU

N. Le pion de la tour du roi un pas. (d) 6. B. Le pion de la dame deux pas.

N. Le pion de la dame un pas. (e)

7. B. Le pion du fou de la dame un pas.

N. Le pion du fou de la dame un pas. (f)

8. B. La dame à la seconde case de son roi.

N. Le fou de la dame à la quatrième case du chevalier du roi blanc. (g)

9. B. Le pion du chevalier du roi un pas. (h)

N. Le pion du roi prend le pion.

la sortie du chevalier de son roi; ce qui se pourrait se faire sans qu'il perde son pion.

- (d) Si, au lieu de jouer ce pion, il est poussé le pion du chevalier de son roi sur votre chevalier, vous verrez, par un troisième renvei sur ce cinquième coup, de quelle manière il faudrait suivre la partie.
- (e) St, au lieu de jouer ce pion, il est pousse celui du fou de sa dame, vous devez en tel cas pousser celui de votre roi, pour pouvoir prendre en passant celui de sa dame, en cas qu'il est voulu le pousser sur le fou de votre roi c'est ce qui sera le sujet d'un quattième renvoi. Il est bon d'avertir ici, pour règle générale, que dans l'attaque des Gambits, le fou du poi est la meilleure pièce, et la pion du roi le meilleur pion.
- (f) Si, au lieu de jouer ce pion, il est joué le fou de sa dame, soit à la troissème case de son roi, soit à la troissème case de son roi, soit à la quatrième esse du schevalier du vôtre, i Lostain pagdu, la partie en pau de coups. Ce doit être le sujet des cinqu'ême et sixième renvois; dans lesquels je le fais jouer de l'une et de l'autre manière.
- (g) Si, au lieu de jouer à présent cette même case qui le faisait per re le coup auparavant; il eût joué ce fou à la troisième case de son roi, il perdiait encore indubitablement la partie; mais comme toure those doft avoir son temps, il a bien joué à présent. C'est encore un coup qui me détermine à un septième renvoi pour en faire voir l'effet.
- (h) Il est de conséquence, dans l'attaque du Gamhit, de ne point ménager vos pions du côté de votre roi, et même de les sacrifier tous, en ças de besoin, pour le seul pion de son roi, parce que ce pon empêthe le fou de votre dame d'entrér en action, et de se joindre auxipièces qui forment vatre attaque,

TO. B. Le pion de la tour du roi prend le pion. N. Le pion de la tour du roi reprend le pion? II. B. La tour prend la tour. N. Le fou reprend la tour. 12. B. Le fou de la dame prend le pion du chevalier du roi noir. N. Le fou du roi à la troisième case. (i) 13. B. Le fou prend le fou. N. La dame reprend le fou. 14. B. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame. N. De même. 15. B. Le roi roque. N. de même. 16. B. La tour à la case du chevalier de son ron N. La dame à la quatrieme case du fou du roi blanc. 17. B. La dame à la seconde case du chevaliet de son roi. N. Le pion du fou du roi deux pas. 18. B. La dame prend le pion noir. N. La dame prend la dame. 19. B. La tour reprend la dame. N. Le pion prend le pion. 20. B. Le fou du roi prend le chevalier noir. N. Le fou de la dame prend le chevalier. 21. B. Le chevalier prend le fou. N. Le pion reprend le chevalier. 22. B. Le fou à la seconde case du fou du roi

N. La tour à la case du fou de son roi. 23. B. La tour prend le pion.

noir.

<sup>(</sup>i) Si, au lieu de jouer ce fou, il eût pris le vôtre avec sa dame, ou qu'il eût pris votre chevalier avec le fou de sa dame, il perdait la partie.

N. Le roi à la seconde case du fou de sa dame. 24. B. Le roi à la seconde case de sa

dame. (k)

N. Le pion du fou de la dame un passit

25. B. Le fou à la quatrième case de la tour du roi noir.

N. La tour prend la tour.

26. B. Le fou reprend la tour. (1)

. Il. Si, au lleu, de jouer votte roi pour le faire agir, vous eussirz poussé le pion du fou de votre dame, vous perdiez la partie; paire que votre adversaire, en poussant le pion du fon de sa dame, vous aurait forcé de prendre le pion de sa dame, ou de laisser prencre celui de la vôtre, et ensuite aurait attaque avec son chevalier votre tour et votre fou.

.(1) Le fou ayant repris la tour, il est visible que la partie est l'emisé, à imoins d'use faite des gius grossières. Cette partie fait voir qu'un Gambir bien attaqué et bien défendu, n'est jamais une partie l'écis ve m' m'un côté ni de l'autre. Il est vrai que celui qui donne le pion, a le plaisir d'avoir toujours l'attaque et l'espérance de gagner; que qu'il ferait indubirablement, si le défensent sie joudit pas admilécement dix ou douze premiète COUDS

the B. Ladaman's neall course to

# PREMIER RENVOI

Sur le premier Gambit.

4 coup. Blancia Le piba de la soun du roi deux pasa acre amela 1 de.

Noir. Le pion du chevalier du roi un pas. 5. B. Le chevalier du roi à la quatrième case du

roi noir.

N. Le pion de la tour du roi deux pas, 6. B. Le fou du roi à la quatrième case du sou de sa dame.

N. La tour du roi disasseconde casquelle de

7. B. Le pion de la dame deux pas.

N. Le pion de la dame un pas.

8. B. Le fou du roi à la quarrième case de m dame.

N. La dame à la secondo case de son roi.

9. B. Le chevalier de la dame à la troisième case de son four et la ser et la contrat et mos

N. Le chevalier du roj à la troisième case de son doine we erso auf e ly relain fou.

10. B. La dame à la seconde case de son roi.

N. Le pion du roi un pas, attaquant la dame blanche.

11. B. Le pion du chevalier du roi prend le pion.

N. Le pion du chevalier du roi reprend le pion.

12. B. La dame prend le pion.

N. Le fou de la dame à la quatrième case du chevalier du roi blanc.

13. B. La dame à la troisième case de son roi.

N. Le fou du roi à la troisième case de sa tour.

14. B. Le chevalier du roi à la quatrième case du fou de sa dame.

N. Le pion du fou de la dame un pas.

15. B. Le fou de la dame à la seconde case de sa dame. (a)

N. Le fou du roi prende le chevalier.

16. B. La dame reprend le fou.

N. Le pion de la dame un pas.

17. B. Le fou du roi à la troisième case de le dame.

N. Le chevalier du roi prend le pion du roi.

18. B. Le chevalier ou le fou prend le cheva-

N. Le pion du foir de 10 riféan past (b)

(b) Ce même non prent le chesalier et flort indubitablement gagner, la partie. Ceux qui auront profisé de mes leçons dans mes quatre prémières parties, n'ont pas besoin d'ins ructica pour la finis et la gagner. Ce dernier pion, devènn à présent pion tryal, soutenu comme il est, et avancé à la tête, de set tamasades, vaut une des meillemes pièces; ainsi il est inuité d'aller plus loin dans ce renvoi.

stands from the center of the stands of the

o I we but <u>a fire of</u> :

general de deserve en religion de la deserve. Fortal de la companya de la companya

a feabha geadach. A can each geach gaitheasach

### SECOND RENVOI

### SUR LE PREMIER GAMBIT,

### Au quatrième coup.

4 coup. Blanc. LE fou du roi à la quatrièmecase du fou de sa dame.

Noir. Le pion du chevalier du roi un pas.

5. B. Le chevalier du roi à la quatrième case du roi noir.

N. La dame donne échec.

6. B. Le roi à la case de son fou.

N. Le chevalier du roi à la troisième case de sa tour.

7. B. Le pion de la dame deux pas.

N. Le pion de la dame un pas.

 B. Le chevalier du roi à la troisième case de sa dame.

N. Le pion du roi un pas.

9. B. Le pion du chevalier du roi un pas.

N. La dame donne échec.

10. B. Le roi à la seconde case de son fou.

N. La dame donne échec.

11. B. Le roi à sa troisième case.

N. Le chevalier du roi à sa case, (a)

12. B. Le chevalier du roi à la quatrième case du fou de son roi.

N. Le fou du roi à la troisième case de sa tour.

<sup>(</sup>a) Il joue ce chevalier à sa cese pour faire place su fou de son roi, pour attaquer ensuite votre roi, étapt, dans sa situation, son meilleur coup.

13. B. Le fou du roi à sa case, attaque la dame et la force.

N. La dame prend la tour, ne pouvant faire mieux.

14. B. Le fou du roi donne échec, et prend ensuite la dame. (b)

(b) Je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans cette partie, puisqu'il est assez évident que le blanc doit gagnet.

### TROISIÈME RENVOI.

Sur le cinquième coup du noir.

5 coup. Blanc. LE pion de la tour du roi deux

Noir. Le pion du chevalier du roi un pas.

6. B. Le chevalier du roi à la quatrième case du chevalier du roi noir.

N. Le chevalier du roi à la troisième case de sa tour.

7. B. Le pion de la dame deux pas.

N. Le pion du fou du roi un pas.

8. B. Le fou de la dame prend le pion.

N. Le pion de la dame un pas:

9. B. Le pion du fou de la dame un pas-

N. Le pion prend le chevalier. (a)

10. B. Le pion reprend le pion.

N. Le chevalier du roi à sa case.

11. B. La dame à la troisième case de son che-N. La dame à la seconde case de son roi.

<sup>(</sup>a) Si, avant de faire places à sa dame en jouantile plot discelle, il out pris votre chevalier, il autait failu reprende avec le fou.

- DES ECHECS. 2. B. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.
- N. La dame à la case du fou de son roi.
- 13. B. Le roi roque du côté de sa tour. N. perd la partie. (b)
- (b) S'il joue sa dame pour éviter la découverte de votre tour sur elle, il perd son cavalier, outre qu'il aura mauvais jeu; et s'il jouesson cavalier, il perd sa dame, il est visible que de l'une et l'autre manière il perd la partie.

## Q U A T R I È M E R E N V O I DU PREMIER GAMBIT,

. : Sunle siniem coup.

6 coup. Blanc. LE pipre de da dame deux pas Noir. Le pion du fou de lai dame un pas. (a)

- 8. B. Le fou à la troisième case du chevalier de sa dame. Po Kush are
- N. Le pion de la tour de la dame deux pas. 9. B. Le pion de la tour de la dame déux pas.
- N. Le pion du chevalier de la dame un pas. 10. B. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame. (b)
- (a) Il joue ce pion dans le dessein d'attaquer ensuite avec le pion de sa dame le fou de votre roi; ce que vous prévenez en poussant le pion de votre roi,
- (b) Ce chevalier, qui se paraissait en fien, est ceperidant le corps de réserve qui va gagner la partie, sans que l'adver-saire puisse l'éviter; c'est pourquei il faut toujours tâcher de disposer ses pions de manière qu'ils puissent arrêter. l'entrée des chevaliers dans le jeu.

N. Le fou de la dame à la troisième case de se tour.

11. B. Le chevalier de la dame à la quatrième

case de son roi.

N. La dame à la troisième case de son chevalier, ou tout ce qu'il voudra; il perd la partie.

12. B. Le chevalier donne échec à la troisième

case de la dame noire.

## CINQUIÈME RENVOI

#### DU PREMIER GAMBIT,

### Au septième coup du noir.

7 coup. Blanc. LE pion du fou de la dame un pas.

Noir. Le fou de la dame à la quatrième case du

chevalier du roi blanc.

8. B. La dame à la troisième case de son che-

N. Le fou de la dame à la quatrième case de la

tour de son roi. (a)

g. B. Le pion de la tour du roi prend le pion.

N. Le pion de la tour reprend le pion.

10. B. La tour du roi prend le fou.

N. La tour reprend la tour.

ii. B. Le fou du roi prend le pion en donnant échec, au roi et à la tour, gagne une pièce, et par conséquent la partie.

<sup>(</sup>a) Si, su lieu de jouer de fou, il soutenait avec sa dame le pion du fou de son roi, vous prendriez alors le pion du chevalier de sa dame, et ensuite sa tour.

### SIXIÈME RENVOI

### DU PREMIER GAMBIT

### Sur le septième coup.

7 coup. Blanc. LE pion du fou de la dame un pas.

Noir. Le sou de la dame à la troisième case de son roi.

8. B. Le fou du roi prend le fou.

N. Le pion reprend le fou.

9. B. La dame à la troisième case de son chevalier.

N. La dame à la case de son fou, pour garder les deux pions attaques.

10. B. Le pion de la tour du roi prend le pion.

N. Le pion de la tour reprend le pion. 11. B. La tour du roi prend la tour.

N. Le fou prend la tour. 12. B. Le chevalier du roi prend le pion.

N. Le roi à sa seconde case.

13. B. Le fou de la dame prend le pion.

N. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

14. B. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.

N. Le pion de la tour de la dame deux pas.

15. B. Le roi roque.

N. Le pion du chevalier de la dame deux pas. 16. B. La tour à la case de la tour de son rois

N. Le chevalier du roi à la troisième case de son

17. B. La tour prend le fou.

N. La dame reprend la tour.

18. B. La dame prend le pion du roi et donne échec.

N. Le roi se retire où il veut, étant mat sur l'une ou sur l'autre case où il peut aller.

### SEPTIÈME ET DERNIER RENVOI

### DU PREMIER GAMBIT,

Sur le huitième coup.

8 coup. Blanc. LA dame à la seconde case de son roi.

Noir. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.

9. B. Le fou. du roi prend le fou.

N. Le pion reprend le fou.

10. B. Le pion du roi un pas.

N. Le pion de la dame prend le pion. (a)

11. B. Le pion de la dame reprend le pion.

N. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame. (b)

12. B. Le pion du chevalier du roi un pas.

N. De même.

<sup>(</sup>a) Si, au lieu de prendre, il eût poussé ce même plon, il aurait fallu jouer votre dame à sa troisième case, pour lui donnet échec le coup suivant; ce qui vous gagnerait la partie.

<sup>(</sup>b) Si, au lieu de jouer ce chevalier, il eût joué toute autre chose; vous devier jouer celui de votre dame, pour lui donnér échec deux coups après. Voyez le douzième coup du quatrième seuvoi de cette partie.

DES ECHECS. 263

pion. (≥)
N. Le pion prend le chevalier.

14. B. La dame reprend le pion-

N. La dame à la seconde case de son roi.

15. B. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.

N. Le roi roque.

16. B. Le pion du chevalier de la dame deux pas, pour empêcher le chevalier noir d'avancer.

N. Le pion de la tour du roi un pas.

17. B. Le chevalier de la dame à la quatrième case de son roi.

N. Le chevalier de la dame à sa troisième case.

18. B. Le fou à la troisième case de son roi.

N. Le chevalier du roi à la troisième case de sa tour.

19. B. Le fou à la quatrième case du fou de la dame noire.

N. La dame à la seconde case de son fou.

20. B. Le pion de la tour de la dame deux pas.

N. Le fou du roi à sa case.

21. B. Le pion de la tour de la dame un pas.

N. Le fou prend le fou.

22. B. Le pion reprend le fou.

N. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.

23. B. Le chevalier donne échec.

<sup>(</sup>c) Dans l'attaque du Gambit, il faut observer que si votre adversaire, avant qu'il ait roqué, pousse le pion du chevalier de son roi sur votre chevalier royal, posté sur la troisième case du fou de votre rei; il faut le laisser prendre, pour ne point vous laisser détourner de votre attaque, à moins que vous ne puissiez l'avancer à la quatrième case de son roi ou de son chevalier, parce qu'alors vous faites la guerre au pion du fou de son roi.

N. Le roi se retires-

24. B. La tour de la dame à la case de son chevalier.

N. Le chevalier de la dame prend le pion.

25. B. Le chevalier prend le pion du chevalier de la dame.

N. Le chevalier de la dame prend le chevalier.

26. B. Le pion de la tour de la dame un pas.

N. Le roi à la case de la tour de sa dame.

27. B. La tour à la case de son fou.

N. La dame à la case de son fou.

28. B. La tour du à roi la seconde case.

N. La tour de la dame à la seconde case de sa dame.

 B. La tour du roi à la seconde case du chevalier de sa dame.

N. La tour du roi à sa seconde case.

30. B. La dame prend le pion du fou de la dame noire.

N La dame prend la dame.

31. B. La tour de la dame donne échec et mat.

## SECOND GAMBIT,

Dans lequel il y aura quatre renvois,

Deux au quatrième coup, le troisième au neuvième coup, et le quatrième au onzième coup.

1 coup. Blanc. LE pion du roi deux pas. Noir. De même.

2. B. Le pion du fou du roi deux pas.

N. Le pion prend le pion.

3. B. Le fou du roi à la quatrième case du fou de sa dame.

N. La dame donne échec.

4. B. Le roi à la case de son fou.

N. Le pion du chevalier du roi deux pas. (a)

- 5. B. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.
- N. La dame à la quatrième case de la tour de son roi. (b)
  6. B. Le pion de la dame deux pas.
- N. Le pion de la dame un pas.

(a) Le noir ayant deux autres façons de jouer, je fais deux tenvois sur ce même coup : le premier, en lui faisant jouer le fou de son roi à la quatrième case du fou de sa dame; et le second, en lui faisant pousser un pas le pion de sa dame.

(b) Il y a trois endroits où il peut jouer sa dame, mais il n'y a que celui-là de bon; car s'il la retirait à la troisième case de la tour, vous attaqueriez le pion du fou de son roi avec votre chevalier royal, en le jouant à la quatrième case du roi noir, et vous gagneriez une tour: et s'il plaçait sa dame à la quatrième case du chevalier de votre roi, vous lui donneriez échec de votre fou, en prenant son pion. S'il reprend votre fou, vous donnez échèc au roi et à la dame avec votre chevalier, et la narria est décidés. la partie est décidée.

Tome III.

7. B. Le pion du fou de la dame un pas. (c) N. Le fou de la dame à la quatrième case du

chevalier du roi blanc.

8. B. Le roi à la seconde case de son fou.

N. Le chevalier du roi à la troisième case du fou de son roi. (d)

9. B. La dame à la seconde case de son roi. N. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.

10. B. Le pion de la tour du roi deux pas.

N. Le fou prend le chevalier.

11. B. La dame prend le fou.

N. La dame prend la dame. (e)

12. B. Le roi reprend la dame. (f)

N, Le pion du chevalier du roi donne échec.

12. B. Le roi prend le pion du roi noir.

N. Le fou du roi donne échec à la troisième case de sa tour.

- (c) il est de conséquence, dans les Gambits, de jouer ce pion, pour pouvoir ensuite placer votre dame à la tro sième case de son chevalier, sur-tout lorsqu'il sort le fou de sa dame sans attaquer une de vos pièces: vous tenez en tel cas votre adver-saire extrêmement embarrassé. Voyez le cinquième et le sizième renvoi du premier Gambit.
- (d) Si, au lieu de jouer ce chevatier, il eût pris celui de votre roi, vous verrez par un troisième renvoi la manière de poursuivre la partie en tel cas.
- (e) Si, au lieu de prendre votre dame, il donnait échec de son cavalier, un quatrième renvoi vous fera voir comment il perdrait la partie.
- (f) J'avais donné, pour règle générale, d'unir le pion du fou de votre roi à celui du roi; mais comme il n'y a point de règles sans exceptions, vous en trouverez une ici qui est fondée sur deux raisons: la première est, qu'en reprenant du roi, vous gagnez un pion sans que votre adversaire puisse l'éviter; et en second lieu, il faut se ressouvenir que le roi n'a pas beaucoup à craindre, lorsqu'il n'y a plus de dames sur le jeu; il est donc nécessaire en tel cas de mettre le roi en campagne, parce qu'il peut vous rendre autant de service qu'une autre pièce, comme an pourra voir par la suite de cette partie.

DES ECHECS. 14. B. Le roi à la quatrième case du fou du roi noir.

N. Le fou du roi prend le fou de la dame blanche.

15. B. La tour du roi reprend le fou. 🗆

N. Le pion de la tour du roi deux pas.

16. B. Le chevalier à la seconde case de su dame.

N. Le roi à la seconde case.

17. B. La tour du roi à la case du fou de son roi.

N. Le pion du fou de la dame un pas.

18. B. La tour de la dame à la case de son roi.

N. Le pion du chevalier de la dame deux pas.

19. B. Le fou à la troisième case du chevalier de sa dame.

N. Le pion de la tour de la dame deux pas. 20. B. Le pion du roi un pas.

N. Le pion prend le pion.

21. B. Le pion de la dame reprend le pion,

N. Le chevalier du roi à la quatrième case de sa dame.

22. B. Le chevalier à la quatrième case de son

roi. (g)

N. Le chevalier de la dame à sa troisième case.

23. B. Le chevalier à la troisième case du fou du roi noir.

N. La tour de la dame à la case de sa dame. (h)

(g) Vous auriez mal joué si vous eussiez pris son chevalier avec votre fou, parce qu'en reprenant de son pion, ce pion empêchait la marche et le progrès de votre chevalier ; il était nécessaire d'avancer premièrement votre chevalier, pour n'avoir point de pièces inutiles.

(h) S'il est pris votre chevalier, vous le repreniez du pion, et ensuite vous attaquiez le pion du fou de son roi, en jouant

la tour de votre dame à la seconde case de son roi.

24. B. Le pion du roi un pas.

N. La tour de la dame à la troisième case de

'sa dame. (i)
25. B. Le pion prend le pion en donnant échec à la tour.

N. Le roi prend le pion.

26. B. Le roi à la quatrième case du chevalier du roi noir.

N. Le roi à la seconde case de son chevalier, : pour éviter l'échec à la découverte.

27. B. Le chevalier prend le pion de la tour du roi, et donne échec.

N. Le roi à la seconde case de sa tour.

28. B. La tour du roi donne échec.

N. Le roi à la case de son chevalier.

29. B. La tour du roi à la seconde case du chevalier de la dame noire.

N. La tour de la dame à la case de sa dame. (k) 30. B. La tour prend le chevalier de la dame noire, et gagne tout de suite la partie.

(i) S'il eût pris le pion au lieu de jouer la tour, vous auriez gagné la partie en peu de coups, parce qu'il peruait le pion du fou de sa dame.

<sup>(</sup>k) Si, au lieu de jouer la tour, il joue son roi, vous donnez échec à la case du chevalier de sa dame, et vous prenez ensuité la tour de son roi; ce qui vous suffira pour gagner. Il et ben d'observer ici que le gain de cette partie par le blanc, est forcé uniquement parce que le roi était posté de manière à pouvoir toujours agir et servir autant que la meilleure pièce du jeue par le pour la meilleure pièce du jeue par le pour la meilleure pièce du jeue par le pour la meilleure pièce du jeue par le partie par le partie processité de manière par le partie partie par le partie partie par le partie partie par le partie partie par le partie p du ieu.

#### PREMIER RENVOI

### DU SECOND GAMBIT.

Sur le quatrième coup du noir.

4 coup. Blanc. LE roi à la case de son fou. Noir. Le fou du roi à la quatrième çase du fou de sa dame.

5. B. Le pion de la dame deux pas.

N. Le fou du roi à la troisième case du chevalier de sa dame.

6. B. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.

N. La dame à la quatrième case du chevalier du roi blanc.

7. B. Le fou du roi prend le pion du fou du roi noir, et donne échec.

N. Le roi à la case du fou, parce que s'il reprend, il perd sa dame.

8. B. Le pion de la tour du roi un pas. N. La dame à la troisième case du chevalier du roi blanc.

9. B. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

N. Le roi prend le fou. (a)

10. B. Le chevalier de la dame à la seconde case de son roi.

N. La dame à la troisième case du chevalier de son roi, n'ayant d'autre place.

11. B. Le chevalier du roi donne échec au roi et à la dame, et gagne la partie.

<sup>(</sup>a) Si le roi noir ne prend pas le fou, cela revient toujours u même, sa dame ne pouvant plus se sauver dans aucun autre eadroit.

#### SECOND RENVOI

#### DU SECOND GAMBIT,

Commençant au quatrième coup du noir.

4 coup. Blanc. LE roi à la case de son fou. Noir. Le pion de la dame un pas.

5. B. Le chevalier du roi à la troisième case

de son fou.

N. Le fou de la dame à la quatrième case du chevalier du roi blanc.

6. B. Le pion de la dame deux pas.

N. Le pion du chevalier du roi deux pas.

7. B. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

N. La dame à la quatrième case de la tour

de son roi. (a)

- 8. B. Le pion de la tour du roi deux pas. N. Le pion de la tour du roi un pas. (b)
- 9. B. Le roi à la seconde case de son fou. N. Le fou de la dame prend, le chevalier du

roi blanc. (c)

(a) S'il prend le chevalier de votre roi au lieu de retirer sa dame, vous reprenez de la dame; et ensuite poussant le pion du chevalier de votre roi un pas, la situation de votre jeu deviendra très-bonne.

(b) Si, au lieu de jouer le pion de sa tour, il eût joué celai fou de son roi, vous deviez alors prendre son chevalier avec le fou de votre roi; et ensuire, jouant le chevalier de votre dame à la quatrième case de la sienne, vous auriez encore eu une situation très-avantageuse pour le gain de la partie.

(c) S'il est retiré sa dame, ou joué toute autre pièce, vous deviez toujours prendre le pion du chevalier de son roi avec le pion de votre tour, étant nécessuire d'observer que dans l'attreque des Gambits, lorsqu'on peut séparer les pions du côté du roi de l'adversaire, on a toujours l'avantage sur lui.

DES ECHECS. 10. B. Le roi à la seconde case de son fou-

N. Le fou de la dame prend le chevalier de son roi.

11. B. Le pion de la tour prend le pion. N. La dame reprend le pion.

12. B. Le chevalier à la seconde case de son roi.

N. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.

13. B. Le chevalier prend le pion noir.

N. La dame à sa case.

14. B. Le pion du fou de la dame un pas.

N. Le chevalier de la dame à sa troisième case.

15. B. Le sou du roi à la troisième case de sa dame.

N. La dame à sa seconde case.

16. B. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.

N. Le roi roque.

17. B. Le pion de la tour de la dame deux pas.

N. Le roi à la case du chevalier de sa dame.

18. B. Le pion de la tour de la dame un pas. N. Le chevalier de la dame à la case de son

fou. 19. B. Le pion du chevalier de la dame deux pas.

N. Le pion du fou de la dame un pas.

20. B. Le pion du chevalier de la dame un pas.

N. Le pion prend le pion.

21. B. Le pion de la tour de la dame un pas, pour l'empêcher de pouvoir soutenir le pion du fou de sa dame.

N. Le pion du chevalier de la dame un pas.

22. B. La dame à la troisième case de son chevalier.

N. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.

23. B. Le fou du roi prend le pion.

N. La dame à la seconde case de son fou.

N. Le fou du roi à la seconde case de son chevalier.

25. B. Le fou du roi à la troisième case du fou de la dame noire.

N. Le chevalier du roi à la seconde case de sa dame.

26. B. Le chevalier à la troisième case de sa

N. Le chevalier du roi à la quatrième case de son roi.

27. B. Le chevalier prend le chevalier.

N. Le fou reprend le chevalier.

28. B. Le pion du fou du roi un pas.

N. Le fou à la seconde case du chevalier de son roi.

29. B. Le fou de la dame à la quatrième case de sa dame.

N. Le fou reprend le fou.

30. B. Le pion reprend le fou.

N. La dame à la seconde case de son roi.

31. B. Le-roi à la troisième case de son four

N. La tour de la dame à la case du chevalier de son roi.

DES ÉCHECS.

32. B. La tour de la dame à la case de son fou.

N. La tour de la dame à la troisième case du chevalier de son roi.

33. B. Le fou à la seconde case du chevalier de la dame noire.

N. La tour du roi à la case de son chevalier.

34. B. La tour prend le chevalier.

N. La tour reprend la tour.

35. B. Le fou prend la tour.

N. Le roi reprend le fou.

26. B. La tour donne échec.

N. Le roi à la case du chevalier de sa dame.

37. B. La dame à la quatrième case de son fou.

N. La dame à la seconde case.

28. B. Le pion du fou du roi un pas, pour empêcher l'échec de la dame.

N. La tour à la case du chevalier de son roi.

29. B. La dame à la troisième case du fou de la dame noire.

N. La dame prend la dame. (d)

40. B. Le pion reprend la dame.

N. Le roi à la seconde case du fou de sa dame.

41. B. Le pion de la dame un pas.

N. Le pion de la tour du roi un pas.

42. B. La tour à la case de la tour de son roi.

N. De même.

43. B. La tour à la case du chevalier de son roi.

N. La tour à sa seconde case.

<sup>(</sup>d) Si la dame se retire au lieu de prendre la vôtre, en poussant le pion de votre roi vous le mitez, ou vous gagnez sa dame.

LE JEU

44. B. La tour à la case du chevalier du roi noir.

N. Le pion du chevalier de la dame un pas. (e)

45. B. La tour à la case de la tour de la dame noire.

N. Le roi à la troisième case du chevalier de sa dame.

46. B. La tour donne échec.

N. Le roi à la seconde case du fou de sa dame

47. B. La tour donne échec.

N. Le roi à la case de sa dame.

48. B. Le pion du roi un pas.

N. Le pion prend le pion.

49. B. Le pion de la dame un pas.

N. Le roi à la case du fou de la dame, pour éviter le mat de la tour.

50. B. Le pion de la dame donne échec.

N. Le roi à la case de sa dame.

I. B. La tour donne échec, et ensuite pousse à dame, et gagne.

(e) Si, au lieu de jouer ce pion, il poussait le pion de la tour de son roi pour aller à dame, vous verrez, par le calcul, qu'il sera toujours un coup trop coupt.

On observera, sur ce second renvoi, qu'il est fort long et en même temps très-difficile au blanc de parvenir à son but; que, sans le secours du toi, il n'autait jamais pu réussir, parce que s'il eût roqué du côté de sa dame, le roi se trouvant si éloigné. au lieu de lui rendre service, l'aurait plutôt embarrassé.

Il faut aussi se ressouvenir que les secondes cases du fou sont ordinairement les meilleures, quand le roi ne roque point.

#### TROISIÈME RENVOI

Sur le huitième coup du second Gambie.

8 coup. Blanc. LE roi à la seconde case de son fou.

Noir. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.

9. B. La dame à la seconde case de son roi.

N. Le fou prend le chevalier.

10. B. La dame reprend le fou-

N. La dame prend la dame. (a)

11. B. Le pion reprend la dame.

N. Le fou du roi à la seconde case de son chevalier.

12. B. Le pion de la tour du roi deux pas.

N. Le pion de la tour du roi un pas.

13. B. La tour du roi à la case de son chevalier. N. Le chevalier du roi à la seconde case de sa rour.

14. B. Le fou de la dame prend le pion du Gambit.

N. Le fou du roi prend le pion de la dame, et donne échec:

15. B. Le pion prend le fou.

N. Le pion de la tour du roi un pas.

16. B. La tour du roi à la-seconde case du chevalier du roi noir.

<sup>(</sup>a) S'il n'eût pas pris la dame, il aurait fallu pousser immédiatement le pion de la tour de votre roi deux pas, pour sépaser ses pions.

N. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

17. B. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

N. Le chevalier de la dame prend le pion.

18. B. Le fou prend le pion et donne échec. N. Le roi à la case de son fou.

19. B. La tour de la dame à la case du chevalier de son roi.

N. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

 B. Le fou à la troisième case du chevalier de sa dame.

N. La tour de la dame à la case de sa dame. (b)

21. B. La tour du roi donne échec à la seconde case du roi noir.

N. Le roi à sa case.

22. B. La tour de la dame à la seconde case

' du chevalier du roi noir. N. Le chevalier du roi à la case de son fou.

23. B. Le chevalier à la quatrième case de la dame noire, et gagne assez visiblement la partie.

<sup>(</sup>b) S'il est joué toute autre pièce, vous deviez prendre le chevalier de 10s roi avec la tour du vôtre, et ensuite lui donnes échec de la tour de votre dame pour prendre sa tour.

#### OUATRIÈME RENVOI

Sur le onzième coup du second Gambit.

HI coup. Blanc. LA dame prend le fou. Noir. Le chevalier du roi donne échec à la quatrième case du chevalier du roi blanc.

12. B. Le roi à la case de son chevalier.

N. Le pion du chevalier prend le pion. (a) 13. B. Le fou de la dame prend le pion.

N. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.

14. B. Le chevalier à la troisième case de la tour de sa dame.

N. La dame prend la dame.

15. B. Le pion reprend la dame.

N. Le chevalier du roi à la quatrième case de sa tour.

16. B. La tour du roi prend le pion.

N. Le chevalier du roi prend le fou. 17. B. La tour reprend le chevalier.

N. Le pion du fou du roi un pas.

18. B. Le roi à la seconde case de son fou.

N. Le roi roque.

19. B. Le fou à la troisième case du roi noir.

N. Le fou à la seconde case de son roi.

20. B. La tour de la dame à la case de la tour de son roi.

<sup>(</sup>a) Si, au lieu de prendre le pion, il eût joué autre chose, vous deviez prendre le pion du chevalier de son roi avec celui de votre tout.

N. Le roi à la case du chevalier de sa dame.

21. B. Le fou prend le chevalier.

N. La tour reprend le fou. 22. B. La tour de la dame à la troisième case

de la tour du roi noir. N. Le pion du chevalier de la dame un pas.

23. B. La tour du roi à la quatrième case du fou du roi noir.

N. Le fou à la case de sa dame.

24. B. La tour du roi à la quatrième case de la tour du roi noir.

N. Le roi à la seconde case du chevalier de la dame.

25. B. Le pion du fou du roi un pas.

N. Le pion du fou de la dame un pas. 26. B. Le pion du fou du roi un pas. (b)

(b) Dans la situation présente, votre adversaire ne pouvant attaquer aucune de vos pièces, il s'agit d'amener votre chevalier à la troisième case du chevalier du roi noir, pour prendre le gion de sa tour, ce qui vous donnera la partie.

# TROISIÈME GAMBIT.

## Ou il y aura trois Renvois,

Un sur le second coup du noir, le second au troisième du noir, et le dernier au onzième coup du noir, par lesquels on sera instruit de la manière qu'il faut jouer lorsqu'on refuse de prendre le pion du Gambit.

1 coup. Blanc. LE pion du roi deux pes. Noir. De même.

2. B. Le pion du fou du roi deux pas.

N. Le pion de la dame deux pas. (a)

3. B. Le pion du roi prend le pion.

N. La dame prend le pion. (b)

4. B. Le pion du fou prend le pion. N. La dame reprend le pion et donne échec.

5. B. Le fou couvre l'échec. (c)

- N. Le fou du roi à la troisième case de sa dame.
- (a) Si, au lieu de deux, il ne poussait ce pion qu'un seul pas, cela ferait toute une autre partie. Ce doit être le sujet d'un autre renvoi.
- (b) S'il prend le pion du fou de votre roi, au lieu de prendre ceiui de votre roi avec sa dame, cela fait encore le sujet d'un autre renvoi.
- (c) La partie, dans cette situation, ne peut que paraître entièrement égale de part et d'autre: cependant il faut observer que vous avez de l'avantage, quoiqu'il soit très-peu considérable : la raison est, qu'à votre aile gauche vous conservez quatre pions avec celui de votre dame, pendant que votre adversaire a les siens divisés trois par trois, et tous séparés du centre; c'est pourquoi vous êtes, par ce moyen, mieux en état d'empêcher les pièces de votre adversaire de se poster dans le milieu da l'échiquier.

.6. B. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.

N. La dame à la seconde case de son roi-

7. B. Le pion de la dame deux pas.

N. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.

8. B. Le roi roque.

N. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.

9. B. Le pion du fou de la dame deux pas.

N. Le pion du fou de la dame un pas.

10. B. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

N. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.

II. B. Le fou du roi à la troisième case de sa dame.

N. Le roi roque du côté de sa tour. (d)

12. B. Le fou de la dame à la quatrième case du chevalier du roi noir. (e)

N. Le pion de la tour du roi un pas.

13. B. Le fou de la dame à la quatrième case de la tour de son roi.

N. La dame à sa case.

<sup>(</sup>d) Comme il était assez égal pour lui de roquer du côcé de sa dame ou de son roi, j'ai déjà donné une règle générale pour l'attaquer avec vos pions en tel cas; cependant, pour plus d'instruction sur cet acticle, j'en ferai un troisième renvoi sur le onzième coup.

<sup>(</sup>e) S'il n'eût pas roqué de ce côté, ce fou serait très-mal joué, parte qu'en le chassant avec le pion de sa tour, il vous ferait perdre un coup, ou il vous contraindrait de changer votre fou pour son chevolier, ce qui ne vous avancerait de rien, puisqu'il y replacerait son antre chevalier; mais à présent vous le jouez exprès pour l'exciter à pousser les pions qui couvrent son roi, afin que vous puissiez plus aisément former votre attaque sur lui.

DES ÉCHÉCS. 281

14. B. Le chevalier de la dame à la quatrième case de son roi. (f)

N. Le fou du roi à la seconde. case de son

15. B. La dame à la seconde case de son

N. La dame à la seconde case de son fou. (g)
16. B. Le chevalier de la dame prend le chevalier.

N. Le ehevalier reprend le chevalier.

17. B. Le fou prend le chevalier.

N. Le fou reprend le fou.

18. B. La dame à la quatrième case de son roi.

N. Le pion du chevalier du roi un pas.

19. B: Le chevalier à la quatrième case du roi noir.

N. Le fou prend le chevalier. (h)

20. B. Le pion reprend le fou.

N. La tour de la dame à la case de sa dame. (i)

21. B La tour du roi à la troisième case du fou du roi noir.

- (f) S'il n'eût pas rangé sa dame, pour y mettre à sa place le fou de son roi, vous auriez fort embarrassé son jeu en jouant ce chevalier.
- (ε) Si, au lieu de jouer sa dame, il eût pris votre chevalier, il fallait reprendre de la dame, pour lui faire parer le mat dont il était menacé par votre dame soutenue du fou de votre roi.
- (h) Si, au lieu de prendre, il eût retiré son fou, vous auriez gagné le pion du chevalier de son roi, en le prenant de votre chevalier; cela vous aurait gagné la partie.
- (i) S'il eût attaqué votre dame avec son fou, au l'eu de jouer cette tour, vous auriez dû prenire le fou avec la tour de votre roi; cela donnait une ouverture sus son roi, qui l'amtait fort incommodé.

#### Le Jeu

N. La dame à sa seconde case. (k)

22. B. La tour prend le pion du chevalier du toi noir, et donne échec.

N. Le pion prend la tour.

23. B. La dame reprend le pion et donne échec.

N. Le roi à la case de sa tour. (1)

24. B. prend le pion de la tour, et donne un échec perpétuel.

(k) S'il n'eût pas mis sa dame à cette case, vous auriez pris son fou avec votre tour, et vous auriez indubitablement gagné la partie.

(1) Si, au lieu de retirer son roi, il l'eût couvert de sa dame, vous auriez pris-son fou en lui donnant échec, et ensuite il vous serait resté deux pions et un fou contre une tour, et de plus une bonne attaque, ce qui était suffisant pour gagner; thais dans l'état où sa trouve à présent la partie, il ne vaut pas la peine de la finir, puisque sa longueur, sans aucurie instruction, derigndrait trop enrayante; et d'ailleurs, étant totiours conduite avec la même régularité dont je me sers en toute occasion, cela reviendrait toujours au même; c'est pourquei l'y mets fin pat un échec perpétuel.

#### PREMIER RENVOI

## SUR LE TROISIÈME GAMBIT,

## Au second coup.

2 coup. Blanc. LE pion du fou du roi deux pas. Noir. Le pion de la dame un pas.

3. B. Le chevalier du roi à la troisième case de

son fou,

N. Le fou de la dame à la quatrième case du chevalier du roi blanc.

4. B. Le fou du roi à la quatrième case du

fou de sa dame.

- N. Le chevalier de la dame à la troisième cese de son fou. (a)
- S. B. Le pion du fou de la dame un pas. N. Le fou prend le chevalier. (b)
- 6. B. La dame reprend le fou.
- (a) Lorsqu'en défend une partie, on est souvent obligé de pécher contre les règles générales, pour empêcher l'exécution des projets de l'adversaire; mais celui qui attaque est rarement dans le même cas. Le noir joue donc ce chevalier à la troi-lème case de son fou, pour deux raisons: l'une pour défendre le pion de son roi, et l'autre pour faire la guerre au fou du vôtre, qui lui est fost incommode sur cette ligne. S'il jouait toute autre chose, vous prendriez le pion de son roi avec le pion du fou; et puis, en lui donnant échec de votre fou royal, vous gagneriez le pion du fou de son roi, puisqu'en reprenant votre fou, vous lui donneriez échec du chevalier de votre roi, et par ce moyen votre dame prendrait le fou de la sienne. Cependant si, au lieu de jouer ce chevalier, il eut puis le pion du fou de votre roi, en jouant ensuite le pion de votre dame deux pas, vous vous treuveriez dans un Gambit complet, qu'il faudrait suivre selon les instructions déjà données à ce sujet.
- (b) S'il n'eût pas pris votre chevalier, et qu'il eût joué toute autre chose sans attaquer une de vos pièces, vous deviez jouez votre dame à la troisième case de son chevalier. Voyez le huitième coup du s'xième reuvoi du premier Gambit.

284 LE JEU N. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.

7. B. Le pion de la dame un pas.

N. Le chevalier de la dame à la quatrième case . de sa tour.

8. B. Le fou du roi donne échec à la quatrième

case du chevalier de la dame noire. N. Le pion du fou de la dame un pas.

.9. B. Le fou du roi à la quatrième case de la tour de sa dame.

N. Le pion du chevalier de la dame deux pas. 10. B. Le fou du roi à la seconde case du fou

de la dame. (c)

N. Le fou du roi à la seconde case de son roi.

11. B. Le pion de la dame un pas.

N. Le pion du roi prend le pion de la dame.

B. Le pion du fou de la dame reprend le pion

N, Le roi roque.

13. B. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.

N. Le chevalier de la dame à la quatrième cast du fou de la dame blanche.

14. B. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame. (d)

- (c) A moins de bien connaître la force du jeu, on doit mturellement conclure que ces trois derniers coups du blac étaient des coups perdus; et véritablement ils paraissent non-seulement tels, mais en même temps contraires aux règles precrites. Cependant, lorsqu'on observera que, pour donner la chasse au fou de votre roi, il a mis son jeu dans une situation à ne pouvoir plus roques du côté de la dame sans perdre la partie, et que roquant du côté de son roi, le fou du vôtre se trouve fort bien placé, on conviendra que ces trois come ont été très-hien calculés, d'autant plus que par ce moyen vous ne pouvez plus manquer d'occuper le milieu de l'échiquier arec vos pions; et lorsqu'on soutient bien le centre, la bataille est à moitié gagnée.
- (d) En jouant ce chevalier, vous laissez un de vos piors en proie à son chevalier, sans qu'il paraisse y avoir autust

DES ECHECS. 289

N. Le chevalier de la dame prend le pion du chevalier de la dame blanche.

15. B: Le pion du chevalier deux pas. (e)

N. Le chevalier de la dame à la quarrième case du fou de la dame blanche.

16. B. Le chevalier prend le chevalier.

N. Le pion reprend le chevalier.

17. B. Le pion du chevalier du roi un pas.

N. Le chevalier à la seconde case de sa dame.

18. B. Le pion de la tour du roi deux pas.

N. La dame donne échec.

19. B. Le roi à la case de sa dame.

N. La dame à la troisième case de la tour de la dame blanche.

20. B. La tour de la dame à la case de son fou.

N. La dame prend le pion de la tour.

21. B. La dame à la quatrième case de la tout du roi noir. (f)

N. La tour de la dame à la case de son chevalier.

22. B. Le pion du roi un pas.

N. Le pion du chevalier du roi un pas.

nécessité pour cela; mais il faut observer que les pions du chevalier ne sont point de grande conséquence lorsqu'ils sont séparés de ceux du centre; ainsi vous trouvez mieux votre compte de laisser prendre ce pion, que de perdre un coup de votre attaque.

- (s) Ce pion se joue pour déloger ensuite le chevalier de son roi : vous pourriez également le faire partir, en poussant le pion de votre roi; mais en tel cas il le mettrait à la quatrième case de sa dame, ce qui serait un poste avantageux pour lui, et dans lequel il pourrait devenir un grand obstacle à votre attaque : vous verrez en cela l'utilité de vos pions de front, puisqu'ils forceront ce chevalier à se retirer dans ses retranchemens, et le mettront hors d'état de vous nuire. Voyez la remarque (d) de la première partie, sur l'utilité des pions de front.
- (f) Vous jouez cette dame pour l'obliger à pousser le pieu du chevalier de son roi sur elle. Cela vous met ensuite en état d'attaquer votre adversaire avec le pion de votre tour, pour faire une ouverture sur son roi, comme vous verrez par la suite.

23. B. La dame à la seconde case de son roi. N. La tour de la dame à la seconde case du chevalier de la dame blanche.

24. B. Le pion de la tour du roi un pas.

N. Le pion du fou de la dame, ou toute autre chose, la partie est perdue.

25. B. Le pion de la tour du roi prend le pion.

N. Le pion du fou du roi reprend. (g)

26. B. La tour du roi prend le pion de la tour du roi noir.

N. Le roi prend la tour. (h)

27. B. La dame donne échec à la quatrième case de la tour du roi noir.

case de la tour du roi noir. N. Le roi où il peut.

28. B. La dame donne échec en prenant le pion, et puis mat le coup après.

Ŋ.

(g) S'il reprenait avec le pion de sa tour, il faudrait jouer votre dame à la seconde case de la tour de votre roi, ce qui vous gagnerait également la partie; c'est ce que vous pourrez essayer.

(h) Si, au lieu de prendre votre tour, il joue la sienne à la seconde case du fou de son roi, vous retirerez la vôtre d'un pas; et ensuite la soutenant de votre dame, le mat se trouvera toujours de même; la différence ne sera que d'un coup ou deux sout au plus.

#### SECONDRENVOI

#### DU TROISTÈME GAMBIT.

#### Sur le troisième coup.

eoup. Blanc. Le pion du roi prend le pion de la dame noire.

Noir. Le pion du roi prend le pion du fou.

1. B. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.

N. La dame prend le pion.

5. B. Le pion de la dame deux pas.

N. La dame donne échec à la quatrième case du roi blanc.

6. B. Le rol à la seconde case de son fou.

- N. Le fou du roi à la seconde case de son roi. (a)
- B. Le fou du roi à la troisième case de sa dame.
- N. La dame à la troisième case de son fou.

B. B. Le fou de la dame prend le pion.

- N. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.
- 9. B. La dame à la seconde case de son roi.

N. La dame à sa seconde case.

- 10. B. Le pion du fou de la dame deux pas.
- N. Le pion du fou de la dame un pas.

<sup>(</sup>a) S'a n'est pas couvert son roi, et qu'il est laissé là sa dame, il courait risque de la perdre, ou de perdre bientôt la partie, parce qu'en tel cas vous donniez échec du fou de vous roia et ensuite votre tour royale attaquait sa dame.

11. B. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

N. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.

12. B. Le pion de la tour du roi un pas.

N. Le roi roque.

13. B. Le pion du chevalier du roi deux pas. N. Le fou du roi à la troisième case de sa

dame.

14. B. Le chevalier du roi à la quatrième case du roi noir.

N. Le fou prend le chevalier.
15. B. Le pion reprend le fou. (b)

N. Le chevalier du roi à la case de son roi-

16. B. La tour de la dame à la case de sa dame.

N. La dame à la seconde case de son roi. 17. B. Le pion du chevalier du roi un pas.

N. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.

18. B. La dame à la quatrième case de la tour du roi noir.

N. Le pion du chevalier du roi un pas.

19. B. La dame à la troisième case de la four du roi noir.

N. La dame donne échec.

20. B. Le roi à la troisième case de son chevalier.

N. Le chevalier de la dame prend le pion du roi blanc.

<sup>(</sup>b) Vous reprenez du pion pour forcer son chevalier à rétro-grader, n'ayant aucun endroit pour pouvoir l'avancer; au lieu qu'il n'aurait pas bougée s'il eût été attaqué de votre fou-

Voyez la lettre (f) du premier renvoi de ce Gambit, pag. 185.

DES ÉCHÉCS. 289 21. B. Le chevalier à la quatrième case de son roi.

roi.

N. La dame à la quatrième case de la dame

blanche. (c)

22. B. Le chevalier donne échec à la troisième case du fou du roi noir.

N. Le chevalier prend le chevalier.

23. B. Le pion reprend le chevalier.

N. Perdu, le mat étant forcé.

(c) S'il jouait sa dame silleurs, il perdrait son chevalier; ce qui vous suffirait pour gagner la partie.

# TROISIÈME RENVOI

## SUR LE TROISIÈME GAMBIT,

## Au onzième coup.

11 coup. Blanc. LE fou du roi à la troisième case de sa dame.

Noir. Le roi roque du côté de sa dame.

12. B. La tour du roi à la case de son roi.

No La dame se retire à la case du fou de son roi. (a)

13. B. La dame à la quatrième case de sa tour.

N. Le roi à la case du chevalier de sa dame.

14. B. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.

<sup>(</sup>a) Il retire cette dame pour éviter la perte d'une pièce, que vous forceriez en poussain le pith de votre dans sur le fou de la sienne.

190 LE JEU

N. Le pion du fou de la dame un pas. (b)

15. B. Le pion de la dame un pas.

N. Le fou de la dame à la quatrième case du chevalier du roi blanc.

26. B. Le pion du chevalier de la dame deux pas.

N. Le fou prend le chevalier.

17. B. Le pion reprend le fou.

N. La tour de la dame à la case de son fou. (c)

-18. B. Le chevalier à la quatrième case du chevalier de la dame noire.

N. Le pion de la tour de la dame un pas.

19. B. Le chevalier prend le fou.

N. La dame reprend le chevalier.

20. B. La tour de la dame à la case de son chevalier.

N. Le chevalier de la dame à la quatrième case de son roi.

21. B. Le fou du roi à la seconde case de son roi.

N. Le chevalier du roi à la seconde case de sa dame.

22. B. La dame à la quatrième case de la tour de la dame noire.

N. La dame donne échec à la troisième case du chevalier de son roi.

23. B. Le roi à la case de sa tour.

<sup>(</sup>b) S'il est attaqué votre dame avec le chevalier de la sienne, vous auriez, du retirer la vôtre à la troisième case de son propre chevalier, et ensuire pousser en avant le piqu de la tour, pour faire déloger ce chevalier.

<sup>(</sup>c) Tout autre coup qu'il puisse jouer, le jeu est tellement disposé qu'il ne peut plus éviter la perte de la partie, le jeu ( était bles conquit de part es p'autre.

29 F

N. La dame à sa troisième case. (d)

24. B. Le pion prend le pion-

N. Le chevalier reprend le pion.

25. B. La tour de la dame à la troisième case du chevalier de la dame noire.

N. La dame à la case du fou de son roi.

26. B. La tour de la dame à la seconde case de sa dame.

N. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.

27. B. La tour de la dame prend le pion de la tour de la dame noire.

N. Le chevalier prend la tour.

28. B. La dame reprend le chevalier.

N. La tour de la dame à la seconde case de son fou.

29. B. Le pion de la dame un pas, et gagne la partie.

(d) Toute autre chose qu'il eût pu jouer, yous deviez toujours prendre son pion avec celui du chevalier de votre dame; er en cas que votre adversaire l'eût pris, vous deviez le reprendre de votre tour, pour pouvoir poublet vos tours le cous après.

## GAMBIT

## DE CUNNINGHAM.

Done l'Auteur l'a cru certainement gagné; mais je trouve le contraire, et qu'en jouant bien de part et d'autre, les trois pions de plus, pour la perte d'un fou, doivent gagner la partie lorsqu'ils sont bien conduits. Il y aura aussi deux RENVOIS, un au septième, et le dernier au onzième coup.

1 coup. Blanc. LE pion du roi deux pas.

2. B. Le pion du fou du roi deux pas.

N. Le pion du roi prend le pion.

3. B. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.

N. Le fou du roi à la seconde case de son roi.

4. B. Le fou du roi à la quatrième case du fou de sa dame.

N. Le fou du roi donne échec.

5. B. le pion du chevalier du roi un pas.

N. Le pion prend le pion.

6. B. Le roi roque.

N. Le pion du roi prend le pion de la tour du roi blanc.

7. B. Le roi à la case de sa dame.

N. Le fou du roi à sa troisième case. (a)

<sup>(</sup>a) Si, au lieu de jouer ce fou à sa troisième case, il l'eft joué à la seconde de son roi, vous auriez gagné la partie en peu de coups; ce que vous verrez par un renvoi sur ce coup-

8. B. Le pion du roi un pas.

N. Le pion de la dame deux pas. (b)

9. B. Le pion du roi prend le fou.

N. Le chevalier du roi prend le pion.

10. B. Le fou du roi à la troisième case du chevalier de sa dame.

N. Le fou de la dame à la troisième ease de son roi.

II. B. Le pion de la dame un pas. (c)

N. Le pion de la tour du roi un pas. (d)

12. B. Le fou de la dame à la quatrième case du fou de son roi.

N. Le pion du fou de la dame deux pas.

13. B. Le fou de la dame prend le pion près de son roi.

N. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

14. B. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.

N. Le chevalier du roi à la quatrième case du chevalier du roi blanc. (e)

- (b) S'il ne sacrifiait point ce fou, vous gagneriez encore induitablement la partie; mais en le perdant, et en retenant trois pions pour sa pièce, il doit, par la force de ces mêmes pions, devenir votre vainqueur, pourvu qu'il ne se presse point à les pourser avant que toutes ses pièces ne soient sorties et en état de bien seconder ses trois pions.
- (c) Si vous eussiez poussé ce pion deux pas, vous suriez donné l'entrée dans votre jeu à ses chevaliers, ce qui lui aurait fait gegner bientôt la partie; mais pour que ce coup soit plus sensible, il fera le sujet d'un second renvoi sur ce Gambit.
- (d) Ce coup est de grande importance pour le gain de la partie, parce qu'il vous empêche d'attaquer le chevalier de son roi avec le fou de votre dame, ce qui vous procurerait ensuite l'occasion de séparer ses pions, en sacrifiant une tour pour un de ses chevaliers; l'avantage en tel cas reviendrait de votre côté.

<sup>(</sup>e) Il joue ce chevalier pour prendre le fou de votre dame, qui l'incommoderait besucoup s'il roquait du côté de sa dame.

194 \_ : LeJeu

15. B. La dame à la seconde case de son roi. (f)

N. Le chevalier prend le fou.

16. B. La dame prend le chevalier.

N. La dame à la case de son chevalier. (g)

17. B. La dame prend la dame. (h)

N. La tour reprend la dame.

18. B. La tour de la dame à la case de son roi.

N. Le roi à la seconde case de sa dame.

19. B. Le chevalier du roi donne échec.

N. Le chevalier prend le chevalier.

20. B. La tour de la dame reprend le chevalier.

N. Le roi à la troisième case de sa dame.

21. B. La tour du roi à la case de son roi

N. Le pion du chevalier de la dame deux pas-22. B. Le pion du fou de la dame un pas-

N. La tour de la dame à la case de son roi.

23. B. Le pion de la tour de la dame deux pass

N. Le pion de la tour de la dame un pas-

24. B. Le chevalier à la troissème case du fou de son roi.

R est bon d'avertir ici, pour règle générale, que quand on est fort en pions, il faut tâcher d'ôter les fous de l'adversane, parce qu'ils peuvent mieux arrêter le cours des pions que les tours.

<sup>(</sup>f) Ne pouvant sauver le fou sains faire pire, vous jouez vatre dame pour le remplacer; car si vous eussiez joué ce fou à la quatrième case de celui de votre roi, pour empêcher l'échec de son chevalier; il aurait poussé le pion du chevalier de son roi sur votre fou, ce qui aurait immédiatement causé la pette de la partie.

<sup>(</sup>g) S'il jouait cette dame en tout autre endroit, elle se trouverait gênée; c'est pourquoi il offre à la changer, dans le desseia qu'en cas de votre refus il puisse la placer à sa troisième case, où elle se trouverait ensuite, non-seulement en sûreté, mais encore très bien postée.

<sup>(</sup>h) .Si vous ne preniez pas sa dame , votre partie serait encore moins bonne.

N. Le pion du chevalier deux pas.

25. B. Le roi à la seconde case de son chevalier.

N. Le pion du fou du roi un pas. (i)

26. B. La tour de la dame à la seconde case de son roi.

N. Le pion de la tour du roi un pas.

27. B. Le pion de la tour de la dame prend le pion.

N. Le pion reprend le pion.

28. B. La tour du roi à la case de la tour de sa dame.

N. La tour de la dame à sa case. (k)

29. B. La tour du roi revient à la case de son

N. Le fou à la seconde case de sa dame.

30. B. Le pion de la dame un pas,

N. Le pion du fou de la dame un pas.

31. B. Le fou à la seconde case du fou de sa dame.

N. Le pion de la tour du roi un pas. (1)

32. B. La tour du roi à sa case.

N. La tour du roi à sa quatrième case. (m)

<sup>(</sup>i) S'il eut poussé ce pion deux pas, vous auriez gané le pion de sa dame en le prenant de votre fou; cela aurait rendu votre partie bonne.

<sup>(</sup>k) Il faut empêcher tant qu'on peut de ne point laisser doubler les tours de l'ennemi, sur-tout lorsqu'il y a une ouverture dans le jeu; c'est pourquoi il propose d'abord à changer.

<sup>(1)</sup> Il joue ce pion pour pousser ensuite celui da chevalier de son roi sur votre caevalier, afin de l'obliger à quitter son poste; mais s'il est poussé le pion de son chevalier avant de jouer celu-ci, votre chevalier allait se poster à la qui mième case de la tour de votre spi, et aurait arrêté l'avancement de tous ses pions.

<sup>(</sup>m) Si Jau lieu de jouer ce coup, il vous eut donné échet avec le pion de sa tour, il aurait péché contre l'instruction que je donne à la première partie. Voyez la remarque (x).

33. B. Le pion du chevalier de la dame un pas. N. La tour de la dame à la case de la tour de

son roi.

34. B. Le pion du chevalier de la dame un pas.

N. Le pion du chevalier du roi un pas. 35. B. Le chevalier à la seconde case de sa dame.

N. La tour du roi à la quatrième case du chevalier de son roi.

36. B. La tour du roi à la case du fou de son

N. Le pion du chevalier du roi un pas.

37. B. La tour prend le pion et donne échec.

N. Le roi à la seconde case du fou de sa dame. 38. B. La tour du roi à la troisième case du

chevalier du roi noir.

N. Le pion de la tour du roi un pas, et donne éches.

39. B. Le roi à la case de son chevalier. N. Le pion de chevalier du roi un pas.

40. B. La tour prend la tour.

N. Le pion de la tour donne échec.

41. B. Le roi prend le pion du chevalier.

N. Le pion de la tour demande dame et donne échec.

42. B. Le roi à la seconde case de son fou.

N. La tour donne échec à la case du fou de son roi.

43. B. Le roi à sa troisième case.

N. La dame donne échec à la troisième case de la tour du roi blanc.

44. B. Le chevalier couvre l'échec, n'ayant point d'autre jeu.

N. Là dame prend le chevalier, ensuite la tour, et donne mat au second coup......

#### PREMIER RENVOI

Sur le septième coup du Gambit de Cunningham.

7 coup. Blanc. LE roi à la case de sa tour. Noir. Le fou à la seconde case de son roi.

8. B. Le fou du roi prend le pion, et donne échec.

N. Le roi prend le fou.

9. B. Le chevalier du roi à la quatrième case du roi noir donnant double échec.

N. Le roi à la troisième case; ailleurs il perd sa dame.

10. B. La dame donne échec à la quatrième case du chevalier de son roi.

N. Le roi prend le chevalier.

11. B. La dame donne échec à la quatrième case du fou du roi noir.

N. Le roi à la troisième case de sa dame.

12. B. La dame donne échec et mat à la quatrième case de la dame noire.

## SUITE DE CE PREMIER RENVOI,

En cas que le roi refuse de prendre votre Fou au huitième coup.

8 coup. Blanc. LE fou du roi prend le pion, et donne échec.

Noir. Le roi à la case de son fou.

9. B. Le chevalier du roi à la quarrième case du roi nois.

N. Le chevalier du roi à la troisième case du fou de son roi.

to. B. Le fou du roi à la troisième case du chevalier de sa dame.

N. La dame à la case de son roi.

11. B. Le chevalier du roi à la seconde case du fou du roi noir.

N. La tour à la case de son chevalier.

12. B. Le pion du roi un pas.

N. Le pion de la dame deux pas.

13. B. Le pion prend le chevalier.

N. Le pion reprend le pion.

14. B. Le fou de la dame à la quatrième case du roi noir.

N. Le fou du roi à la seconde case de son chevalier.

15. B. La dame à la case de son roi.

N. Le fou de la dame à la quatrième case de la tour de son roi.

DES ÉCHECS. 16. B. Le pion de la dame deux pas. (a)

N. Le fou prend le chevalier.

17. B. Le fou de la dame donne échec.

N. La tour couvre l'échec.

18. B. Le chevalier à la troisième case du fou. de sa dame:

N. Le fou prend le fou.

19. B. Le chevalier reprend le fou.

M. La dame à la seconde case du fou de son roi.

20. B. Le chevalier prendi le fou.

N. La dame reprend le chevalier.

21. B. La dame prend la dame.

N. Le roi reprend la dame.

22. B. Le fou prend la tour, et ensuite doit gagner avec la supériorité d'une tour et une: très-bonne situation.

(a) Le blanc sacrifio cette pièce uniquement pour abréger la partie.

#### TROESIÈME RENVOE

DU GAMBIT DE CUNNINGHAM.

Commençant au onzième coup du blanc:

TI coup: Blanc. LE pion de la dame deux pas. Noir. Le chevalier du roi à la quatrième case du roi blanc.

du fou de son roi.

N. Le pion du fou du roi deux pas.

N 6

13. B. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame. (a)

N. La dame à la seconde case de son roi.

14. B. Le pion du fou de la dame deux pas.

N. Le pion du fou de la dame un pas. (b)

15. B. Le pion prend le pion.

N. Le pion reprend le pion.

16. B. La tour de la dame à la case de son fou. N. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

17. B. Le chevalier de la dame prend le che-

valier noir.

N. Le pion du fou du roi reprend le chevalier.

18. B. Le chevalier prend le pion noir près de son roi.

N. Le roi roque du côté de sa tour.

19. B. La dame à sa seconde case.

N. Le pion de la tour du roi un pas.

20. B. La tour de la dame à la quatrième case du fou de la dame noire.

N. La tour de la dame à la case de sa dame.

21. B. Le fou du roi à la quatrième case de la sour de sa dame.

<sup>(</sup>a) Vous jouez ce chevalier pour tenter votre adversaire de le prendie; stais il mos ikon daversir ici qu'il jouerait très-mai s'il prenaît, parce qu'un chevalier situé ou pesté de cette manière (s'eptend souteau de deux pions) pendant qu'il ne vous reste aucun pion à pousser sur lui pout le faire décamper, vaut autant qu'une tour, à cause qu'il vous devient tellement incommode, que vous serez obligé de le prendre; et en tel cas votre adversaire réunissant ses deux pions, dont celui qui est à la tête (n'ayant plus d'obstacle du côté de ses pions annemis) dont probablement vous coûter aine pièce, si vous voulez l'empêcher de faire une dame.

<sup>(</sup>b) S'il prenait votre pion, son jeu diminuterait béautoup de sa force, perce que son chevalier ne sersit plus soutenu que d'un seul pion, qui se trouverait ensuite sans défense s'il souffrait que vous prissiez son chevalier réval; il serait donc obligé de le retirer pour conserver son pion, et cela réparezait besucoup votre jeu-

DES ÉCHECS.

301

N. Le pion du chevalier du roi deux pas.
22. B. Le fou de la dame à la troisième case de

22. B. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.

N. La tour prend la tour.

23. B. Le chevalier reprend la tour.

N. La dame à sa troisième case.

24. B. La dame à la seconde case de la tour de son roi.

son roi. N. Le roi à la seconde case de son chevalier.

25. B. La dame prend la dame.

N. La tour reprend la dame.

26. B. Le pion de la tour de la dame un pas.

N. Le roi à la troisième case de son chevalier. 27. B. Le pion du chevalier de la dame deux pas.

N. Le pion de la tour du roi un pas.

28. B. Le pion du chevalier de la dame un pas.

N. Le chevalier à la seconde case de son roi.

29. B. La tour à la seconde case du fou de la dame noire.

N. La tour à la seconde case de sa dame.

30. B. La tour prend la tour : ne prenant point, cela revient au même.

N. Le fou reprend la tour.

31. B. Le roi à la seconde case de son chevalier.

N. Le pion de la tour du roi un pas.

32. B. Le fou de la dame à la seconde case du fou de son roi.

N. Le roi à la quatrième case de sa tour.

33. B. Le fou du roi donne échec.

N. Le fou couvre l'échec.

34. B. Le fou prend le fou.

N. Le roi reprend le fou.

35. B. Le chevalier donne échec à la troisième case de son roi.

N. Le roi à la quatrième case du fou du ro blanc.

36. B. Le roi à la quatrième case de sa tour. N. Le roi à la troisième case du fou du roi

blanc.

37. B. Le chevalier à la quatrième case du chevalier de son roi.

N. Le chevalier à la quatrième case du fou de son roi-

38. B. Le fou à la case du chevalier de sonroi.

N. Le pion du roi un pas.

39. B. Le pion de la tour de la dame un pas.

N. Le pion du roi un pas.

40. B. Le fou à la seconde case du fou de son roi.

N. Le chevalier prend le pion de la dame, etc gagne ensuite la partie.

# GAMBIT

# DE LA DAME,

# SURNOMMÉ LE GAMBIT D'ALLEPE,

Où il y aura six Renvois,

Le premier sur le troisième coup du blanc, le second sur le troisième coup du noir, le troisième au quatrième coup du blanc, le quatrième au septième coup du blanc, le cinquieme au huitième coup du noir, et le sixième au dixième coup du blanc.

Peoup. Blanc. LE pion du roi deux pass.

2. B. Le pion du fou de la dame deux pas.

N. Le pion prend le pion-

3. B. Le pion du roi deux pas. (a). N. Le pion du roi deux pas. (b)

<sup>(</sup>a) Si, au lieu de deux, vous ne poussiez ce pion qu'un pas, votre adversaire serait en état de tenir le fou de votre dame renfermé pendant la motité de la partie. Un premier renvoi en sera le témoignage. Je me sers en même temps de cette occasion pour iire qu'un certain auteur (d'ailleurs-ssez-intelligent, et qui se plait à jouer presque toujours cette partie è enseigne à ne point pous-er ce pion deux pas, cependant on serait convaincu par ce renvoi, que c'est le coup le mieux joué. Il est bien vrai qu'en ne le poussant qu'un pas, l'on peut quelquefois attraper un mauvais joueur, mais cela ne justifie pas le coup.

<sup>(</sup>b) Si, au leu de jouer ce pion, il est soutenu cetai du Gamhit, il perdinit la partie, e'est: ce qu'on verra per un second

304 LE JEU

4. B. Le pion de la dame un pas. (c)

N. Le pion du fou du roi deux pas. (d)

5. B. Le chevalier de la dame à la troisième

5. B. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

N. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.

6. B. Le pion du fou du roi- un pas.

N. Le fou du roi à la quatrième case du fou de sa dame.

7. B. Le chevalier de la dame à la quatrième case de sa tour. (e)

N. Le fou prend le chevalier près de la tour du roi blanc. (f)

8. B. La tour reprend le fou.

N. Le roi roque. (g)

genvoi. Mais ne faisant ici ni Pun ni Pautre, vous deviez pousset en tel cas le pion du fou de votre roi deux pas, et votre situation aurait été des meilleures, puisque vous auriez eu trois pions de front.

- (e) Si, au lieu de pousser en avant, vous eussiez pris le pion de son roi, vous perdiez l'avantage de l'attaque. Ce sera le sujet du troisième renvoi.
- (d) S'il eût joué toute autre chose, vous deviez pousser le pion de votre rai deux pas, et par ce moyen vous auriez procuré une entière liberté à vos pièces.
- (e) Si, au lieu de jouer ce chevalier pour vous défaire du fou de son roi, ou le faire retirer de cette ligné ( comme vous êtes instruit de la remarque (c) de la première partie.), vous eussiez pris le pion du Gambit, vous perdiez la partie. C'est ce qu'il est encore nécessaire de faire voir par un quatrième reavoi sur cette partie.
- (f) Si, au lieu de prendre votre chevalier, il eût joué son fou à la quatrième case de votre dame, vous deviez l'attaquer avec votre chevalier royal, et le prendre le coup suivant.
- (g) Si, au lieu de roquer, il est poussé le pion du chevalier de sa dame deux pas, pour soutenir le pion du Gambit, vous serez convaincu par un cinquième renvoi, qu'il perdait encore la partie : et si, au lieu d'un de ces deux coups, il est choisi celui de prendre le pion de votre roi, en reprenant le sien, il a au aurait osé prendre dereches le vôtre avéc son chevalier, parce qu'en lui donnanc ensuire échec de votre dame, il perdait indubitablement la partie, C'est ce qu'il est aisé de voir sans renvoi.

DES BCHECS. 309 9. B. Le chevalier à la troisième case du fou de sa dame.

N. Le pion prend le pion,

10. B. Le fou du roi prend le pion du Gambit. (h)

N. Le pion prend le pion du fou du roi

blanc.

II. B. Le pion reprend le pion. (i)

N. Le fou de la dame à la quarrième case du fou de son roi.

12. B. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.

N. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.

13. B. La dame à sa seconde case.

N. Le chevalier de la dame à sa troisième case.

14. B. Le fou de la dame prend le chevalier. N. Le pion de la tour reprend le fou.

15. B. Le roi roque du côté de sa dame.

N. Le roi à la case de sa tour.

16. B. La tour du roi à la quatrième case de chevalier du roi noir.

N. Le pion du chevalier du roi un pas.

17. B. La dame à la trinisième case de son roi.

N. La dame à sa troisième case.

<sup>(</sup>h) Voici encore un coup particulier, et qui demande un sixième renvoi; c'est que si vous eussiez repris le pion du fou de son roi avec celui du vôtre, vous perdiez la partie.

<sup>(</sup>i) En reprenant ce pion, yous donnez une ouverture à votre tour sur son roi, et ce pion sert aussi à mieux couvrir votre roi, outre qu'il arrête son chevalier; et malgré que vous ayez un pion de moins, yous avez plutôt l'avantage dans cette partie.

206 LE JEU

18. B. Le chevalier à la quatrième case de sost

N. Le fou prend le chevalier.

19. B. Le pion reprend le fou pour se réunir à son camarade.

N. La tour du roi à la case de son roi.

20. B. Le roi à la case du chevalier de sa dame.

N. La dame à la quatrième case de son fou.

21. B. La dame prend la dame.

N. Le pion reprend la dame.

22. B. La tour de la dame à la case de son roi.

N. Le roi à la seconde case de son chevalier.

23. B. Le roi à la seconde case du fou de sa dame.

N. Le pion de la tour du roi un pas-

24. B. La tour du roi à la troisième case de son chevalier.

N. Le chevalier à la quatrième case de la tour de son roi.

25. B. La tour attaquée par le chevalier, se sauve à la troisième case du chevalier de sa dame.

N. Le pion du chevalier de la dame un pas.

26. B. Le pion de la dame un pas pour faire ouverture à votre tour et à votre fou.

N. Le pion prend le pion.

27. B. La tour du roi prend le pion.

N. La tour de la dame à la case de sa dame.

28. B. La tour de la dame à la case de sa dame.

N. Le chevalier à la troisième case du fou de

29. B. La tour du roi donne échec.

N. Le roi à la case de sa tour.

30. B. Le fou à la quatrième case de la dame noire pour empêcher l'avancement des pions de l'adversaire.

N. Le chevalier prend le fou.

31. B. La tour reprend le chevalier.

N. La tour du roi à la case de son fou.

32. B. La tour de la dame à la seconde case de sa dame.

N. La tour du roi à la quatrième case du fou du roi blanc.

33. B. La tour de la dame à la seconde case de son roi.

N. Le pion de la dame un pas.

34. B. Le pion prend le pion.

N. La tour de la dame reprend le pion.

35. B. La tour du roi à la seconde case du roi noir.

N. Le pion du chevalier du roi un pas: s'il soutenait le pion, il perdrait la partie.

36. B. Une des deux tours prend le pion.

N. La tour prend la tour.

37. B. La tour reprend la tour.

N. La tour donne échec à la seconde case du fou du roi blanc.

38, B. Le roi à la eroisième case du fou de sa dame.

N. La tour prend le pion.

39. B. Le pion de la tour deux pas. (k)
N. Le pion du chevalier du roi un pas.

<sup>(1)</sup> Si, au lieu de pouner co pion, vous consiez pris le sien avec votre tour, vous aurez perdu la partie, parce qua votre toi aurait empêché votre tour de venir à temps pour barrer passare, su pion de son chevalier. C'est ce qu'on peut voir en jouant les mêmes coups.

308 LE JEU 40. B. Le pion de la tour un pas.

N. Le pion du chevalier un pas.

41. B. La tour à la case de son roi.

N. Le pion du chevalier un pas.

42. B. La tour à la case du chevalier de son roi.

N. La tour donne échec.

43. B. Le roi à la quatrième case du fou de sa dame.

N. La tour à la troisième case du chevalier du roi blanc.

44. B. Le pion de la tour un pas. N. La tour à la seconde case de son chevalier.

45. B. Le roi prend le pion.

N. Le pion de la tour un pas.

46. B. Le roi à la troisième case du chevalier de la dame noire.

N. Le pion de la tour un pas.

47. B. Le pion de la tour un pas.

N. La tour prend le pion. (1)

48. B. La tour prend le pion. (m)

N. La tour à la seconde case de la tour du roi.

49. B. Le pion deux pas.

N. Le pion un pas.

50. B. La tour à la seconde case de la tour de son roi.

N. Le roi à la seconde case de son chevalier.

st. B. Le pion un pas.

(1) S'il ne prenait pas votre pion, il perdrait la partie es prenant immédiatement le sien.

(m) Si, au lieu de prendre son pion, vous euspiez pris sa tour, yous auriez perdu.

DES ÉCHECS. N. Le roi à la troisième case de son chevalier.

52. B. Le roi à la troisième case du fou de la dame noire.

N. Le roi à la quatrième case de son chevalier.

53. B. Le pion un pas. N. Le roi à la quatrième case du chevalier du roi blanc.

54. B. Le pion avance.

N. La tour prend le pion; et jouant ensuite son roi sur la tour, il est visible que c'est un refait, parce que son pion vous coûtera la tour.

Il n'est pas nécessaire de renvois sur ces derniers coups, puis-qu'il est facile de les trouver du moment qu'on se donne la peine de les chercher.

### PREMIER RENVOI

#### DU GAMBIT LA DAME. DE

### Au troisième coup.

3 coup. Blanc. LE pion du roi un pas. Noir, Le pion du fou du roi deux pas. (a) 4. B. Le fou du roi prend le pion.

N. Le pion du roi un pas.

5. B. Le pion du fou du roi un pas.

N. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou. (b)

6. B. Le chevalier de la dame à la troisième

case de son fou.

N. Le pion du fou de la dame deux pas. (c) 7. B. Le chevalier du roi à la seconde case de

son roi.

N. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

8. B. Le roi roque.

N. Le pion du chevalier du roi deux pas. (d)

- (a) Le jeu de ce pion doit vous convaincre que vous aunez mieux fait d'avancer celui de votre roi deux pas, puisque son pion vous empêche à présent de mettre celui de votre roi de front avec celui de votre dame.
- (b) C'est encore par le même principe qu'il joue ce chevalier, qui est d'empêcher l'union du pion de votre roi avec celui de votre dame.
- (c) Ce pion est encore poussé avec le même dessein d'empêcher les pions du centre de se réunir de front.
- (d) Il joue ce pion pour pousser, en cas de besoin, celui du fou de son roi sur votre pion royal; ce qui causerait infailible-ment la séparation de vos meilleurs pions.

DES ÉCHECS. 311 B. Le pion de la dame prend le pion. (e)

9. B. Le pion de la dame prend le pion. (e)
N. La dame prend la dame.

10. B. La tour reprend la dame.

N. Le fou du roi prend le pion.

21. B. Le chevalier du roi à la quatrième case de sa dame.

N. Le roi à sa seconde case.

12. B. Le chevalier de la dame à la quatrième case de sa tour.

N. Le sou du roi à la troisième case de sa dame.

13. B. Le chevalier du roi prend le chevalier.

N. Le pion reprend le chevalier.

14. B. Le pion du fou du roi un pas. (f)

N. Le pion de la tour du roi un pas.

15. B. Le fou de la dame à la seconde case de sa dame.

N. Le chevalier à la quatrième case de sa dame.

B. Le pion du chevalier du roi un pas.
 N. Le fou de la dame à la seconde case de sa dame.

17. B, Le roi à la seconde case de son fou.

N. Le pion du fou de la dame un pas.

18. B. Le chevalier à la troisième case du fou de sa dame.

N. Le fou de la dame à la troisième case.

<sup>(</sup>e) Si, au lieu de prendre ce pion, vous l'eussiez poussé en avant, votre adversaire ausait attaqué le fou de votre roi avec le chevalier de sa dame, pour vous obliger à lui donner échec, et en tel cas, jouant son roi à la seconde çase de son fou, il gagnerait le coup sur vous, et une bonne situation de jeu.

<sup>(</sup>f) Vous avancez ce pion pour empêcher votre adversaire de mettre trois pions de root e ce qu'il aurait fait en poussant celui de son rois

312 Le Jeu

19. B. Le chevalier prend le chevalier. N. Le pion reprend le chevalier.

20. B. Le fou du roi à la seconde case de son roi.

N. La tour de la dame à la case du chevalier de son roi.

21. B. Le fou de la dame à sa troisième case. N. Le pion du chevalier du roi prend le pion.

22. B. Le fou prend la tour. (g)

N. Le pion prend le pion du roi donnant échec.

23. B. Le roi reprend le pion.

N. La tour prend le fou.

24. B. Le fou du roi à sa troisième case.

N. Le roi à sa troisième case.

25. B. La tour du roi à la seconde case de sa dame.

N. Le pion de la dame donne échec.

26. B. Le roi à la seconde case de son fou.

N. Le fou de la dame à la quarrième case du roi blanc.

27. B. La tour de lá damé à la case de son roi. N. Le roi à la quatrième case de sa dame.

28. B. La tout du roi à la seconde case de

son roi.

N. La tour à la case de son roi.

29. B. Le pion du chevalier du roi un pas.

N. Le fou prend le fou.

30.

<sup>(</sup>g) Si vous eussiez tepris son pion avec relui de votre chevañer, il aurait poussé celui de sa dame sur votre fou, et ensuite il serait entré dans votre jeu par un échec de sa tour soutenne du fou de sa dame ; et si vous eussiez repris ce pion avec cahi de votre roi, il assait fait de même; ce qui lui aurait donsé un beau jeu, et cels pour avoir un pion de passé, c'est-à-dire, un pion qu'ine peut être arrêté que par des pièces, et qui pro-bablement en doit coêter une, pour ampêcher qu'il ne fasse une dpac.

90. B. La tour prend la tour.

N. Le pion prend le pion.

31. B. Le pion de la tour du roi un pas.

N. Le pion du fou de la dame un pas.

32. B. La tour du roi à la case de la tour du roi noir.

N. Le pion de la dame un pas.

33. B. Le roi à sa troisième case.

N. Le fou du roi donne échec à la quatrième case du fou de sa dame.

34. B. Le roi à la quatrième case de son fou,

ne pouvant mettre ailleurs.

N. Le pion de la dame un pas, et gagne la partie.

Je laisse perdre cette partie, pour faire voir la force de deux fous contre les tours, particulièrement lorsque le roi est entre deux pions. Si dono, au lieu d'employer vos tours à faire la guerre à ses pions, vous vous fussiez défait du fou de son roi, jouant votre tour au trente-unième coup à la case de la dame noiré; au trente-deuxième, porté votre autre tour à la seconde case du roi de l'adversaire; au trente-troisième, sacrifié votre permième tour pour le fou de son roi, vous vetrez que de la parèse vous en pourriez faire une remise.

### SECOND RENVOI

### DU GAMBIT DE LA DAME,

### Au troisième coup du noir.

3 coup. Blanc. LE pion du roi deux pas. Noir. Le pion du chevalier de la dame deux pas.

4. B. Le pion de la tour de la dame deux pas.

N. Le pion du fou de la dame un pas.

5. B. Le pion du chevalier de la dame un pas. (a)

N. Le pion du gambit prend le pion.

6. B. Le pion de la tour prend le p on?

N. Le pion du fou de la dame reprend le pion?
7. B. Le fou du roi prend le pion et donne

échec. N. Le fou couvre l'échec.

8. B. La dame prend le pion.

N. Le fou prend le fou.

9. B. La dame reprend le fou et donne échec.

N. La dame couvre l'échec.

10. B. La dame prend la dame.

N. Le chevalier reprend la dame.

11. B. Le pion du fou du roi deux pas.

N. Le pion du roi un pas.

12. B. Le roi à sa seconde case.

<sup>(</sup>a) Il est de la même conséquence dans l'attaque du Gambit de la dame, de séparer les pions de l'adversaire de ce côtés que dess les Gambits du roi de séparer ceux du côté de la

315

N. Le pion du fou du roi deux pas. (b)

13. B. Le pion du roi un pas.

N. Le chevalier du roi à la seconde case de son roi.

14. B. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

N. Le chevalier du roi à la quatrième case de sa dame. (c)

15. B. Le chevalier prend le chevalier.

N. Le pion reprend le chevalier.

16. B. Le fou de la dame à la troisième case de sa tour.

N. Le fou prend le fou.

17. B. La tour prend le fou.

N. Le roi à sa seconde case.

18. B. Le roi à la troisième case de son fou.

N. La tour du roi à la case du chevalier de sa dame.

19. B. Le chevalier à la seconde case de son roi.

N. Le roi à sa troisième case.

20. B. La tour du roi à la case de la tour de sa dame.

<sup>(</sup>b) En poussant ce pien deux pas, son but est de vous forcer à pousser en avant celui de votre roi, pour que celui de votre danne, qui est à la tête, reste en arrière et vous devienne inutile. (Voyez la remarque (!) de la troisième partie.) Il faudra néanmoins le jouer; mais vous tâcherez ensuite, par le secours de vos pièces, de changer ce pion de votre dame pous celui de son roi, et donner par ce meyen un passage libre à celui du vôtre.

<sup>(</sup>c) Dans la situation présente, votre advertaire est forcé de vous proposer à changer de chevalier, malgré qu'il sépare ses pions per ce coup; parce que, s'il est joué toute autre chose, vous auriez gagné le pion de sa tour, en jouant votre chevalies : à la quatrième case de celui de la dame noire.

N. I a tour du roi à la seconde case du ches valier de sa dame.

21. B. La tour de la dame donne échec.

N. Le chevalier couvre l'échec.

22. B. La tour du roi à la quatrième case de la tour de la dame noire.

N. Le pion du chevalier du roi un pas.

23. B. Le chevalier à la troisième case du fou de sa dame.

N. La tour de la dame à la case de sa dame.

24. B. La tour de la dame prend le pion de la tour adversaire.

N. La tour prend la tour.

25. B. La tour reprend et doit ensuite gagner, pour avoir un pion de plus, et passer. (d)

¿(d) On peut être convaincu par ce renvoi, qu'un pion séparé des autres ne peut jamais faire fortune.

## , QUATRIÈME RENVOI

SUR LE GAMBIT DE LA DAME.

: Au quatrième coup du blanc.

4 coup. Blanc. LE pion de la dame prend le pion.

Noir. La dame prend la dame. 5. B. Le roi reprend la dame.

N. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.

6. B. Le pion du fou du roi deux pas. N. Le pion du chevalier du roi un pas. DES ECHECS. 31

7. B. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

N. Le chevalier de la dame à la seconde case, de sa dame.

8. B. Le pion de la tour du roi un pas.

N. Le pion de la tour du roi deux pas.

9. B. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.

N. Le roi roque.

10. B. Le roi à la seconde case du fou de sa dame.

N. Le fou du roi à la quatrième case du fou de sa dame.

11. B. Le fou prend le fou.

N. Le chevalier reprend le fou.

12. B. Le chevalier du roi à la troisième case de son fou.

N. Le pion du fou de la dame un pas.

13. B. Le chevalier du roi à la quarrième case du chevalier du roi noir.

N. Le pion du chevalier de la dame deux pas.

14. B. Le fou du roi à la seconde case de son roi.

N. Le chevalier du roi à la seconde case de son roi.

15. B. Le chevalier prend le fou.

N. Le pion reprend le chevalier.

16. B. Le pion de la tour de la dame deux pas.

N. Le chevalier de la dame à la troisième case du chevalier de la dame blanche.

17. B. La tour de la dame à sa seconde case.

N. Le pion de la tour de la dame un pas.

18. B. Le pion de la tour de la dame prend le pion.

Q3

gig Le Jeu

N. Le pion de la tour de la dame reprend le pion.

19. B. La tour donne échec.

N. Le roi à la seconde case du chevalier de sa dame.

20. B. La tour prend la tour.

N. La tour reprend la tour.

21. B. La tour à la case de sa dame.

N. Le chevalier de la dame donne échec.

22. B. Le roi à la case du chevalier de sa dame.

N. Le roi à la troisième case du chevalier de sa dame.

23. B. Le pion du chevalier du roi deux pas.

N. Le pion prend le pion.

24. B. Le pion reprend le pion.

N. Le pion du fou de la dame un pas.

25. B. Le pion du chevalier du roi un pas.

N. Le chevalier du roi à la troisième case du fou de sa dame.

26. B. Le fou à la quatrième case du chevalier de son roi.

N. Le pion du chevalier de la dame un pas.

27. B. Le chevalier à la seconde case de son roi.

N. Le chevalier du roi à la quatrième case de la tour de sa dame.

28. B. Le chevalier prend le chevalier.

N. Le pion reprend le chevalier.

29. B. Le fou prend le pion.

N. Le roi à la quatrième case du fou de sa dame.

30. B. Le pion du fou du roi un pas.

N. Le pion de la dame un pas.

DES ECHECS. 379

31. B. Le pion du fou du roi prend le pion. (a)
N. Le chevalier à la troisième case du chevalier
de la dame blanche.

32. B. Le pion un pas.

N. La tour à la case de la tour de sa dame, pour donner mat.

33. B. La tour prend le pion.

N. La tour donne échec.

34. B. Le roi à la seconde case du fou, n'ayant point d'autre retraite.

N. La tour donne échec et mat à la case du fou de la dame.

(a) Il prend ce pion pour pousser à deme sur la case blanche seutenue de son fou.

### QUATRIÈME RENVOI.

SUR LE GAMBIT DE LA DAME,

Au septième coup du blanc.

# 7 coup, Blanc. LE fou du soi prend le pion du Gambit.

Noir. Le pion du fou du rai prend le pion.

8. B. Le pion du fou du roi reprend le pion.

N. Le chevalier du roi à la quatrième case du chevalier du roi blanc.

 B. Le chevalier du roi à la troisième case de sa tour.

N. La dame donne échèc.

10. B. Le roi à la seconde case de sa dame.

N. Le chevalier du roi à la troisième case du roi blanc.

D 4

320 LE JEU:

II. B. La dame à la seconde case de son roi. N. Le fou de la dame à la quatrième case du

roi blanc.

12. B. La dame à la seconde case de son roi.
N. Le fou de la dame à la quatrième case du chevalier du roi blanc.

13. B. La dame à sa troisième case.

N. Le chevalier du roi prend le pion.

14. B. Le chevalier du roi à sa case.

N. La dame à la case du roi blanc donnant échec.

15. B. Le roi se retire.

N. Le fou du roi prend le chevalier, et doit ensuite gagner facilement.

### CINQUIÈME RENVOI

### DU GAMBIT DE LA DAME,

### Au huitième coup du noir.

8 coup. Blanc. LA tour prend le fou.

Noir. Le pion du chevalier de la dame deux
pas.

9. B. Le chevalier à la quatrième case du fou de la dame noire.

N. Le roi roqueut and action in a

10. B. Le pion de la tour de la dame deux pas. N. Le chevalier de la dame à la troisième case

de sa tour.

11. B. Le chevalier prend le chevalier.

N. Le fou reprend le chevalier de la constant

N. I. S. Le pion de la tour prend le pion.

N. Le fou reprend le pion.

DES ÉCHECS. 13. B. Le pion du chevalier de la dame un pas. N. Le pion du fou du roi prend le pion. 14. B. Le pion du chevalier de la dame prend

le pion.

N. Le fou à la seconde case de sa dame.

15. B. Le fou de la dame à la quatrième casé du chevalier du roi noir.

N. Le pion prend le pion. 16. B. Le pion reprend le pion.

N. Le roi à la case de sa tour.

17. B. Le fou du roi à la troisième case de sa dame.

N. Le pion de la tour du roi un pas.

18. B. Le pion de la tour du roi deux pas.

N. Le pion de la tour prend le fou de la dame.

19. B. Le pion prend le pion.

N. Le chevalier à la quatrième case de sa tour.

20. B. Le fou à la troisième case du chevalier du roi noir.

N. Le chevalier à la quatrième case du fou du roi blanc.

23. B. La dame à la seconde case de son fou.

N. Le chevalier prend le fou, pour éviter le

22. B. Le dame reprend le chevalier. N. Le fou à la quatrième case du fou de son roi.

23. B. La dame donne échec.

N. Le roi se retire.

24. B. Le pion du chevalier du roi un pas,

N. Le fou prend le pion.

25. B. La dame prend le fou.

223 LE-JEV

N. La dame à la troisième case du fou de son roi.

26. B. La tour de la dame à la troisième case de la tour de la dame noire.

N. La dame prend la dame.

27. B. La tour de la dame reprend la dame. N. La tour du roi à la seconde case de son fou.

28. B. Le roi à sa seconde case.

N. Le pion de la tour de la dame deux pas.

29. B. La tour de la dame à la troisième case du roi noir.

N. Le pion de la tour un pas.

30. B. La tour prend le pion. N. Le pion de la tour un pas.

31. B. La tour du roi à la case de la tour de sa dame.

N. Le pion de la tour un pas.

32. B. La tour à la troisième case de son roi. N. La tour du roi à la troisième case de son fou.

33. B. La tour à la troisième case de sa dame.

N. La tour donne échec. 34. B. Le roi à sa quatrième case.

N. La tour prend la tour.

35. B. Le roi reprend la tour.

N. La tour à la troisième case de la tour de

36. B. Le roi à la quatrième case de sa dame.

N. Le roi à la seconde case de son fou.

37. B. Le roi à la troisième case du fou de sa dame.

N. La tour donne échec.

38. B. Le roi à la quatrième case du chevalier de sa dame.

N. La tour prend le pion.

39. B. La tour reprend le pion.

N. L e roi à sa seconde case.

40. B. Le pion du fou de la dame un pas.

N. Le pion du chevalier du roi deux pas.

41. B. La tour à la seconde case de la tour de la dame noire.

N. Le roi à la case de sa dame.

42. B. Le roi à la quatrième case du chevalier de la dame noire.

N. Le pion du chevalier un pas.

49. B. Le roi à la troisième case du fou de la dame noire.

N. La tour donne échec.

44. B. Le pion couvre l'échec.

N. Le pion prend le pion.

45. B. Le pion reprend le pion.

N. Le roi à sa case.

46. B. La tour à la seconde case du chevalier du roi noir.

N. La tour à la troisième case de sa tour.

47. B. Le roi à la seconde case du fou de la dame noire, et gagnera la partie en poussant son pion.

#### SIXIÈME RENVOI DU GAMBIT DAME. DE LA

Au dixième coup du blanc.

to coup. Blanc. LE pion du fou du roi prend le pion.

Noir. Le chevalier prend le pion du roi.

11. B. Le chevalier reprend le chevalier.

N. La dame donne échec.

12. B. Le chevalier à la troisième case du chevalier de son roi.

N. Le fou de la dame à la quatrième case du chevalier du roi blanc.

13. B. Le fou du roi à la séconde case de son roi. (a)

N. La dame prend le pion de la tour.

14. B. La tour du roi à la case de son fou. (b)

N. La dame prend le chevalier et donne échec: 15. B. Le roi à la seconde case de sa dame.

N. Le chevalier de la dame à la seconde case de sa dame.

16. B. La tour prend la tour. (c)

N. La tour reprend la tour.

17. B. La dame à la case de son roi.

N. La tour à la seconde case du fou du roi blanc, et gagne la partie.

(a) Tout ce que vous eussiez pu jouer ne pouvait vous empêcher de perdre une pièce.

(b) Si, au lieu de jouer votre tour, vous eussiez joué votre zoi, il gagnait plus facilement en jouant sa tour à la seconde case du fou de votre roi.

(c) Si vous eussiez pris son fou, il vous aurait donné échec avec sa dame à la troisième case de la vôtre, et mat le cous spres, en prenant votre tour,

### LE MAT DU FOU DE LA TOUR,

### Contre une Tour.

La situation dans laquelle je mets les pièces est la plus avantageuse pour la tour qui défend le mat; mais en cas qu'elle ne s'y place point, il est assez facile de forcer le roi à l'extrémité de l'échiquier.

### SITUATION.

### that a series N o I R. Marie

Le roi à sa case, et la tour à la seconde casse de sa dame.

### BLANC.

Le roi à la troisième case du roi noir, la tour sur la ligne du fou de la dame, et le fou à la quatrième case du roi noir.

zoup. Blanc. LA tour donne échec.

Noir. La tour couvre l'échec.

2. B. La tour à la seconde case du fou de la dame noire.

N. La tour à la seconde case de la dame blanche.

3. B. La tour à la second case du chevalier de la dame noire.

N. La tour à la case de la dame blanche.

Quatrième coup sur lequel il y a un renvoi.

B. La tour à la seconde case du chevalier du roi noir.

N. La tour à la case du fou du roi blanc.

Cinquième coup sur lequel on trouvera une second renvoi.

B. Le fou à la troisième case du chevalier de son roi.

N. Le roi à la case de son fou.

 B. La tour à la quatrième case du chevalier de son roi.

N. Le roi à sa place.

Septième coup avec un troisième renvoi.

B. La tour à la quatrième case du fou de sa dame.

N. La tour à la case de la danie blanche.

8. B. Le fou à la quatrième case de la tour de son roi.

N. Le roi à la case de son fou.

 B. Le fou à la troisième case du fou du roi noir.

N. La tour donne échec à la case du roi blanc.

10. B. Le fou couvre l'échec.

N. Le roi à la case de son chevalier.

II. B. La tour à la quatrième case de la tour du roi, et donne échec et mat le coup après.

### PREMIER RENVOI

### Au quatrième coup.

4 coup. Blanc. LA tour à la seconde case du chevalier du roi noir.

Noir. Le roi à la case de son fou.

5. B. La tour à la seconde case de la tour du roi noir.

N. La tour à la case du chevalier du roi blanc.

Sixième coup, avec un renvoi sur ce même renvoi.

B. La tour à la seconde case du fou de la dame noire.

N. La tour donne échec à la troisième case du chevalier de son roi.

7. B. Le fou couvre l'échec.

N. Le roi à la case de son chevalier.

8. B. La tour donne échec.

N. Le roi à la seconde case de sa tour.

9. B. La tour donne échec et mat à la case, de la tour du roi noir.

Suite du sixième coup sur ce renyoi, en cas qu'il ne donne point échec.

B. La tour à la seconde case du fou de la dame noire.

N. Le roi à la case de son chevalier.

7. B. La tour donne échec à la case du fou de la dame.

328 LEJEU N. Le roi à la seconde case de sa tour.

8. B. La tour donne échec à la case de la tour du roi noir.

N. Le roi à la seconde case de son chevalier.

9. B. La tour donne échec à la case du chevalier du roi noir, et prend la tour pour rien. .

### SECOND RENVOI

Sur le cinquième coup du mat de la Tour, et Fou contre la Tour.

s coup. Blanc. LE fou à la troisième case du chevalier de son roi.

Noir. La tour à la troisième case du fou du roi blanc.

6. B. Le fou à la troisième case de la dame noire.

N. La tour donne échec.

7. B. Le fou couvre l'échec.

N. La tour à la troisième case du fou du roi blanc.

8. B. La tour donne échec à la seconde case du roi noir.

N. Le roi à la case de sa dame.

9. B. La tour à la seconde case du chevalier de la dame noire, et donne échec et mat le coup après, à la case de la dame noire.

### TROISIÈME RENVOI

Sur le septième coup.

7 coup.Blanc. LA tour à la quatrième case du fou de sa dame.

N. Le roi à la case de son fou.

8. B. Le fou à la quatrième case du roi noir.

N. Le roi à la case de son chevalier.

 B. La tour à la quatrième case de la tour de son roi, et donne mat le coup suivant à la case de la tour du roi noir.

### SUPPLÉMENT

### DE LA QUATRIÈME PARTIE,

Où l'on peut être eonvaincu qu'ayant le trait, il n'est point avantageux de jouer le pion du fou de la dame au second coup.

I coup. Noir. LE pion du roi un pas. Blanc. De même.

2. N. Le pion du fou de la dame un pas.

B. Le pion de la dame deux pas.

3. N. Le pion prend le pion. B. La dame reprend le pion.

4. N. Le pion de la dame deux pas.

B. Le pion prend le pion.

5. N. Le pion reprend le pion.

330 LE JEU DES ECHECS.

B. Le pion du fou de la dame deux pas.

6. N. Le fou de la dame à la troisième case de son roi.

B. Le pion prend le pion.

7. N. La dame reprend le pion.

B. La dame prend la dame.

8. N. Le fou reprend la dame.

B. Le chevalier de la dame à la troisième case de son fou.

Sans aller plus loin, je laisse à considérer, par la situation présente, si le noir a profité quelque chose de son attaque.

Fin du troisième et dernier Volume.

### TABLE DES JEUX

### Contenus dans le troisième Volume.

| LE Jeu du Trictrac    | , aı  | ec  | ип   | e t  | abl  | e a  | lph | abé | tique |
|-----------------------|-------|-----|------|------|------|------|-----|-----|-------|
| des termes de ce J    | eu    |     | •    | •    | •    | •    | • ] | pag | . I   |
| Le nouveau Jeu du     | Tr    | ict | rac  | , c  | omi  | ne   | on  | le  |       |
| jous aujourd'hui.     | •     |     |      |      |      | ,    |     |     | 45    |
| Dictionnaire des tern | res d | u i | Tric | :tra | c.   |      |     |     | 123   |
| Le Jeu du Revertier   |       |     |      |      |      |      |     |     |       |
| Le Jeu de Toute-tab   |       |     |      |      |      |      |     |     |       |
| Le Jeu de Tourne-ce   |       |     |      |      |      |      |     |     |       |
| Le Jeu des Dames      |       |     |      |      |      |      |     |     |       |
| Le Jeu du Plain .     |       |     |      |      |      |      |     |     |       |
| Le Jeu du Toc         |       |     |      |      |      | •    |     |     | 172   |
| Le Jeu de Domino      | . a   | vel | · le | 5 6  | léci | cian |     | les | -/-   |
| meilleurs Joueurs     | , -   |     |      | ٠.   |      |      |     |     | 181   |
| La Jan des Echecs.    |       |     |      |      |      |      |     |     |       |

Fin de la Table.

:

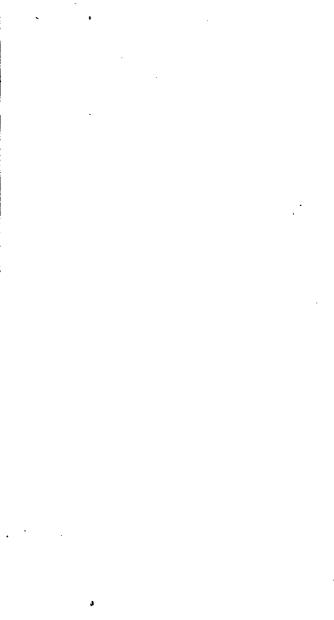

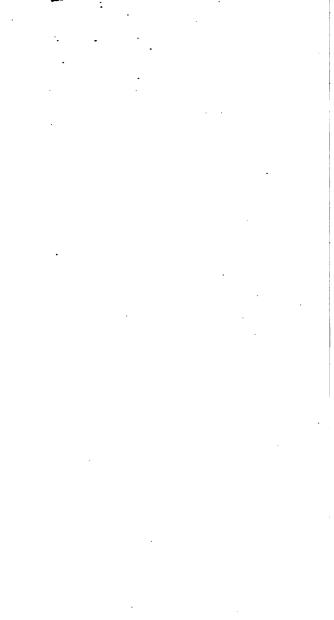

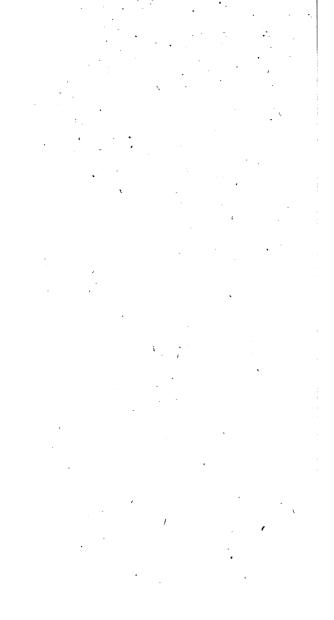

# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the same of th |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| THE PARTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| The state of the s |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| -11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | S. E. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MINE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| form 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

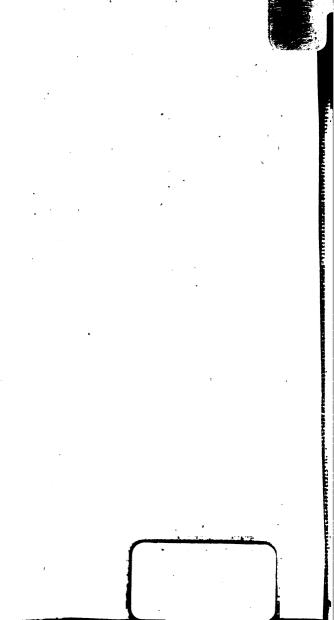

